



NAZIONALE

B. Prov.

IV

147

10 FT

RIBLIOTECA PROVINCIALI

Armadio ,



Palchetto /

Num.º d'ordine



19 B. Priev. TV 14×1

#### COLLECTION D'HISTORIENS CONTEMPORAINS

LA

# CONSTITUTION COMMUNALE

DE L'ANGLETERRE

Bruxelles. - Typ. de A. Lacrotz, Verrouxsuven et C\*\*, houlevard de Waterioo, 42

6140152

# CONSTITUTION COMMUNALE

DE L'ANGLETERRE

SON HISTOIRE, SON ÉTAT ACTUEL

OU LE

### SELF-GOVERNMENT

PAR

#### LE DR RODOLPHE GNEIST

MAMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE PAGESE, PROPESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE BERLIN, ETC.

OUVRAGE

TRADUIT SOUS LA DIRECTION DE L'AUTEUR

PAR

#### THÉODORE HIPPERT

OCAT, SECRÉTAIRE DU PARQUET DE LA COUR DE CASSAT CONSEILLER PROVINCIAL DU BEARANT ÉCHEVIN DE LA CONNUNE DE SCHARBEFER I CI WIECA PROVINCIA

TOME QUATRIÈME



LIBRAIRIE INTERNATIONALE

15, BOULEVARD MONTMARTRE, 15

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN ET C\*, ÉDITEURS A BRUXELLES, A LEIPZIG ET A LIVOURNE

.....

1870

Tous droits de reproduction reservés





### DEUXIÈME PARTIE

(SUITE)

LA CONSTITUTION COMMUNALE ACTUELLE DE L'ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES



#### CHAPITRE IV

LA JUSTICE PÉNALE ET L'ORGANISATION DE LA POLICE DU COMTÉ --- (Suite)

#### SECTION V

LA PARTICIPATION DES HABITANTS DU COMTÉ A L'ADMINIS-TRATION DE LA JUSTICE PÉNALE ET DE LA POLICE DU COMTÉ.

#### 8 1

#### LE JURY DE JUGEMENT EN MATIÈRE PÉNALE

L'exposé qui a précédé ne manifeste qu'une participation des dasses supérieures par des fonctions autoritaires, qui a développé par une conséquence naturelle la situation actuelle des classes gouvernantes. Quelque hant cependant que l'on puisse estimer leur énergie, ni l'esprit du self-government, ni l'unité ni l'harmonie de l'ensemble de la vie de l'État, n'en seraient résultés, s'il ne s'y était adjoint même pour ce domaine une participation étendue de l'ensemble du comté. Celle-ci se manifeste dans les trois points suivants :

1. Participation immédiate des classes moyennes à l'arrêt de condamnation dans la procédure répressive ordinaire, comme petty jury, jury de jugement.

2. Décision du grand jury, jury d'accusation, sur le renvoi et les indices d'accusation dans la procédure ordinaire.

3. Participation de l'ensemble du public à la poursuite répressive par le devoir d'accusation et de témoignage.

Je commence par le jury de jugement, qui se rattache le plus

intimement à l'activité judiciaire des juges de paix. Elle est la part qu'au moven âge la commune était obligée de prendre à la justice, réduite à une décision du point de fait, depuis que le nouveau régime de l'État eut introduit l'unité du droit, dans lequel ce sont seulement des juges nommés d'office qui appliquent le droit positif, et les districts et les communes ne peuvent plus se créer de droit particulier. C'est le degré supérieur et le plus mûr de la vie publique, dans lequel à la place de l'invention du droit, nous trouvons son application. La question du fait embrasse cependant essentiellement dans la procédure répressive, tout comme dans l'ancienne preuve germanique, l'ensemble de la question de culpabilité, qui est posée par l'acte d'accusation dans la question soumise au jury, et qu'il doit résoudre par un « coupable » ou « uon coupable. » Elle se rencontre dans ce but tant aux assises des juges ambulants, qu'aux quarter sessions des juges de paix : donc partout où l'on juge dans la procédure répressive ordinaire; par opposition aux cas rigoureusement déterminés, où l'on pent juger sommairement, c'est à dire sans jury et prononcer les moindres peines pécuniaires d'emprisonnement ou privatives de la liberté. La pratique du jury criminel se produisit en 1860 dans 15.999 cas ; dans les dix années précédentes, le nombre des cas avait été en movenne de 27,000. Pour les assises des juges ambulants le même personnel sert maintenant à former les jurys civils et criminels, et nous en avons déjà parlé plus haut sous ce rapport (ch. m, § 6). Il est cependant important ici, où la coopération plus energique et plus fréquente du jury commence à se produire, de saisir en un seul coup d'œil l'organisation pratique du service du jury. Trois actes essentiels s'y réfèrent : la formation de la matrice, celle de la liste de service et le tirage au sort des douze jurés pour chaque cas particulier.

1. La formation de la matrice ou liste générale (1) exclut

<sup>(1)</sup> Quant à l'organisation du service du jury depuis la fin du moyen âge, voyez la partie historique.

Sur la procédure actuelle : Gneist, Formation des tribunaux avec jury,

d'abord ceux qui sont incapables du service communal pour cause de défaut de possession de l'indigénat, de minorité, ou de défant d'honorabilité; puis ceux qui ne sauraient être astreints à un service régulier et gratuit pour cause d'indigence; ce qui produisit dès le moyen âge la restriction du

Berlin, 1849, pag. 80-107 (All.). Monographies encore usuelles: Kennedy, Treatise of the law and practice of juries, 1826, pag. 8; et sir R. Pbilipps, On the powers and duties of juries, 1811, pag. 12.

La formation de la liste primitive a été modifiée par 25 et 26 Vict., c. 107, en ce sens que la coopération du high constable a disparu. Le clerk of the peace transmet les precepts directement par la voie de la poste aux employés paroisslaux: les listes, rédigées dans chaque localité, sont envoyées par le clerk de la division de justice de paix au clerk of the peace. Sont traditionnellement exempts du service du jury, les pairs, les juges royaux, les eccléslastiques de l'Église établie et des autres sociétés religieuses enregistrées, les avocats pratiquants, les avoués, les employés inférieurs de la cour, les coroners, les directeurs des prisons, les membres des académies, les médecins et chirurgiens, les apothicaires licenciés, les officiers de l'armée et de la marine jouissant de la solde en tiers, les pilotes, les employés de la domesticité royale, les employés des douanes et accises, les employés du sheriff, des high constables, des parish clerks; puis les pharmaciens enregistrés, les clerks dirigeant les affaires des avoués, les employés inférieurs des prisons (25 et 26 Vict., c. 107, § 2). Aucun juge de paix ne peut être assumé comme juré aux quarter sessions, pour son district spéciai. Les personnes de la classe des esquires se font particulièrement choisir pour la liste de service du special jury, en sorte que pour le service réel du jury de jugement II ne reste en définitive généralement que les classes moyennes, et même dans celle-ci, à l'exclusion des classes les plus intelligentes qui surent se créer par la suite des temps (au détriment de leur propre développement et de leur influence politique), des exemptions bien au delà de ce qui était nécessaire. Les Parl. Pap., 1854/55, nº 134 (t. XLIII, pag. 844). donnent pour l'année 1853, dans l'Angleterre et le pays de Gailes, la liste originaire rangée par comtés des classes moyennes ainsi choisies, elles comprennent 316,746 personnes. (Dans ce relevé il y a absence de constatation pour les comtés de Bucks, une division de Lincoln et la liberty de Peterborough.) 9,718 personnes de distinction étaient comprises dans la special jurors list pour les procès civils. Dans les villes et les liberties, la tradition continua à dominer; dans la nouvelle loi municipale 5 et 6 Guill, IV, c. 76. le nouveau droit de bourgeoisie rend apte au service du jury et abroge en masse les motifs d'exemption. Le relevé parlementaire cité pius baut donne d'après ceia la liste primitive de soixante-sept villes (jury list and

burgess roll), Parl. Pap., 1855, nº 134.

service du jury au « freeholders » de 40 sch. La loi 4 et 5 Guill. et Mary, c. 24, augmente ce cens dans une proportion correspondante au changement de valeur de l'argent, admet les « copyholders » et arrive ainsi à un taux de 10 liv. de revenu net en érreehold » ou «copyold,» et en autres droits réels viagers; pour le pays de Galles, il est des 9,5 de ce taux. La nouvelle loi sur le jury, 6 Geo. 1V., c. 30, y ajoute la possession d'un fermage de 20 liv. en fermage à vie ou de 21 ans et au dessus, ou la location d'une maison de 20 liv. de loyer, ou d'une maison de aujunze fenéres.

Le service du jury étant une charge communale de district, la rédaction et la révision des listes originaires ou matrices est aussi une affaire communale. Le secrétaire de district publie pour ce motif, dans les premières semaines de juillet, son warrant aux high constables, et ceux-ci leurs indications (precepts) aux marguilliers et aux inspecteurs des pauvres de chaque paroisse, avec l'avis de rédiger pour le 1er septembre les listes complètes de toutes les personnes qualifiées d'après la loi pour le service du jury. Suit après cela une session spéciale des juges de paix de la division, dans laquelle les employés communaux comparaissent, présenteut leurs listes, et répondent au besoin sous serment aux questions que leur posent les juges de paix. Les personnes qui réclament contre leur inscription sur la liste primitive soit pour défaut d'obligation, soit pour défaut de capacité, y comparaissent aussi. Leur nom peut être ravé sur témoignage sacramentel, notoriété, ou autre témoignage. Puis les juges de paix raient eux-mêmes les personnes insensées, idiotes, sourdes, aveugles et infirmes. Au contraire ils peuvent y comprendre des noms oubliés par erreur, et les inexactitudes dans les noms, ou dans les désignations, peuvent être rectifiées. Les listes ainsi révisées sont rendues au « high constable »qui doit les remettre à la plus prochaine « quarter session » pour être conservées et enregistrées (among the records) dans les archives de la session. Le secrétaire de district les range par centuries, par ordre alphabétique, les inscrit proprement et correctement

dans un volume, et le remet comme jurors book au sheriff pour l'année judiciaire suivante.

2. La formation de la liste de service, c'est à dire l'appel des jurés nécessaires pour le service réel de chaque session, est un acte judiciaire, pour lequel il convient d'écarter jusqu'à l'ombre de la partialité. L'idée, si contraire à l'essence du tribunal et du jury, de former la liste de service par une élection, n'a jamais pris naissance en Angleterre. Le ministère et la police du district doivent influer tout aussi peu sur la liste de service du district. On s'entient pour ce motif simplement à ce qui existait anciennement. Le mode de naissance du tribunal avec jury attribua naturellement cette fonction à l'antique directeur du tribunal de district, au shériff, et cette procédure a été conservée après que sa nomination eut lieu sur la présentation des juges royaux et que, pour le surplus, sa position honorifique présenta des garanties suffisantes contre l'influence du parti dominant. Le shériff (under-sheriff) désigne par conséquent pour chaque assise 48-72 personnes, pour chaque « quarter session » 24, 36, 48, ou s'il le faut un plus grand nombre de jurés encore, qui sont alors cités par la poste de la manière accoutumée.

L'opinion antérieure, d'après laquelle on devait prendre pour chaque procès isolé un certain nombre de jurés dans des handreds déterminés, est à présent tombée en désuétude; la liste de service est au contraire prise dans l'ensemble du comté. Et même parfois dans les causes célèbres, où l'on pourrait craindre une certaine partialité des habitants d'un district plus étroit, on ne choisit pas pour cette fois de jurés dans cette circonscription. Le service réel a lieu dans les comtés communément six fois par an : deux fois pour les assises des juges royaux dans les procès civils et répressifs, quatre fois pour les essoions trimestrielles. Mais il peut aussi se présenter plus fréquemment pour les « quarter sessions » ajournées, les « general sessions » extraordinaires, ou pour assister extraordinairement un shériff jury pour les expro-priations, etc., (voy. plus haut, § 5, chap. met § 8, 45;

chap. IV, sect. 4) (1), ainsi que pour le service des nouveaux tribunaux de district, (§ 7, chap. III).

- 5. Le tirage au sort des douze jurés dans la liste de service rour chaque cas particulier est suffisamment connu d'après les ouvrages allemands sur la procédure. Les noms des jurés qui ont paru sont mis dans une urne, et tirés au sort, pour cette opération:
- a. Chaque parti exerce un droit motivé de récusation, e propter honoris respectum, propter defectum, propter affectum, propter delictum, » en tenant compte à un haut degré de tout motif de partialité, et des rapports de parenté jusqu'au neuvième degré.
- b. Dans les affaires répressives, il s'y ajoute le droit péremptoire pour l'accusé de rejeter, en cas d'accusation de félonie, 20 noms, en cas d'accusation de trahison, 35 noms, sans indiquer de motifs. En réalité, ce système libéral de récusation a un précisément pour résultat de détruire à l'avance la défiance contre la composition du jury et de simplifier l'exécution pratique. C'est pour ce motif que l'on ne présente que rarement des récusations, que de longues procédures sont évitées sous ce rapport, et que le jury constitué pour la première affaire est souvent conservé saus modification avec le consentement de l'accusé, pour toute une autre série de causes.

Le jury ainsi constitué décide unanimement. — Cette unanimité peut être expliquée par la fusion du témoignage communal

<sup>(1)</sup> Un aperçu partiel des chilfres est donné dans les Parl. Pap., 1834.38; alten of the number of persons actually returned to serve on any panad at any assizes, sestions or sittings in England and Wales for the years 1852 and 1833. Le nombre des common juvero était en 1832 d. dans le Hôme circuit, 774; Midland circuit, 739; Norfolk circuit, 810; le North circuit (il n'est pas indiqués; l'Ordor circuit, 1,731; le Western circuit, 1,045; Wales Pour les service de special jury on avait convoqué 8,025 personnes de marquie encette année, Dans les divers comonés je nombre des common juvors viant entre 78 et 332. Le citation des jurés a lieu maintenant par envol cuvert par la poste, 36 et 59 Vici., c. 107. L'application des pelnes est fort adoncie à l'égard des jurés défaillants, le jugo président peut maintenant les diminere à l'instant ou les éter (§§ 1-13). L. 1.

avec les éléments de l'assistance des cojurateurs, — elle est juste au point de vue politique pour rompre les divisions dans le jury, — elle est juste en pratique comme l'expérience l'a montré depuis six siècles.

Le jury de jugement, sous cet aspect et dans cette position, est l'expression la plus fidèle de l'énergie du sentiment juridique dans les créations publiques germaniques. La méthode établie par l'expérience vieille de plusieurs siècles pour choisir d'une manière impartiale le comité communal à l'effet de fixer la question « of fact » demeure pour ce motif sans modification et sans atlaque.

Si cà et là, un pasteur sceptique ne peut pas comprendre en Angleterre la nécessité de l'unanimité, ou si un juriste, qui a voyagé sur le continent trouve une décision du jury prise à la majorité beaucoup plus simple et plus pratique, ce n'est pas là pour l'Angleterre une autorité adverse. Mais, par suite de cette opinion, il peut naître quelque danger pour la vitalité du jury qui se forme dans les masses flottantes d'électeurs qui ne sont rattachés par aucun lien social, et ne peuvent pas concevoir que la participation à l'administration de l'État consiste en quelque autre chose que dans des élections périodiques, attributions d'emplois et dans l'influence directe de la propriété. Dans ces sphères il s'est développé même en Angleterre, cette idée de la division du travail, qui voudrait accomplir ces choses beaucoup plus simplement par le moyen d'employés rémunérés. en se réservant seulement l'acceptation et la répartition d'emplois et d'honneurs (1).

<sup>(1)</sup> Ba tous cas l'application du jury trouve une limite pratique, en ce que la grande majorité des moindres cas de répression, ou des petites discussions entre les sujets et les moyens de procédure ne peuvent pas être lugés par de grands comités comitunaux. Dans l'année judicaire 1866, sur 38,000 cas de répressions sondiaires devant le juge et le jury. Copendant, blen que dans ces derireires temps l'assistance du jury seréduist aumollement à 3 ou 4,000 cas dens les assistes, 1,000 à 3,000 cas dans la cour criminelle centrale, 5 à 4,000 dans les assistes, 1,000 à 3,000 cas dans la cour criminelle centrale, 5 à 4,000 dans les vautre sessions mulci-

#### 8 2

#### LE JURY D'ACCUSATION. --- GRAND JURY

- A la participation de la commune au jugement se joint sa participation ultérieure à la résolution sur la mise en accusation sous la forme du grand jury ou jury d'accusation, et cela en deux cas principaux :
- 1. Aux assises criminelles des juges ambulants comparaît un grand jury pour les résolutions à prendre sur les accusations qui v sont formées. Ils se constitue surtout comme comité de district afin de délibérer sur les circonstances de l'administration des comtés, et en particulier pour parer aux inconvénients généraux. Le grand jury avait anciennement coutume de formuler toutes sortes de plaintes et accusations, qui alors étaient remise aux juges ambulants afin que le roi y remédiat. Ces jurés doivent être des freeholders domiciliés dans le comté; et bien qu'aucune loi générale ne déterminât ce cens, il est traditionnel de les composer de juges de paix et de gentlemen de la même classe (men of the best figure.) Seulement dans le comté d'York, un cens de 80 liv., dans celui de Lancastre un cens de 5 liv., sont prescrits. Les mœurs, plus efficaces encore en cela, et auparavant les affaires politiques importantes ont amené une composition de ces jurys par les plus hantes classes.

pales, on ne sanrait nier que cette application a donaf et donne envore il repris i da justice pânde dant sous tec as, Spécialemen telle voine naux classes gouvernantes, en possession des fonctions autoritates, la veite basee dans leurs rapports avec la classe moyenne, à la conssience juridique populaire son harmonie et son unité, Bowyser (Cosst. Iane. 305), compare avec raison la position de la couronne comme seurce du pouvoir judiciaire, le juge comme organe fixe du jugement, et le jure pour la « question of fact. », à la subdivision de l'ensemble de la constitution en couronne, chambre des codos et chambre des communes : Le peuple s'attier en outre autant d'honeur que de profit de son activité dans l'exercice de l'administration pratique de la justice de la justice de la justice de la justice de la patrice de la faction pra-

- 2. Pareillement il se rassemble auprès de chaque quarter session un grand jury, pour lequel le shérifi reçoit avis de fournir vingt hommes. D'après la pratique et la loi du jury de 1825, ces jurés n'ont besoin que de la même capacité que les jurés de jugement. Les plaintes sur les défauts des jurys d'actuation ne se rapportent pour ainsi dire qu'au grand jury des quarter sessions pour lequel les juges de paix ne doivent pas être cités comme jurés; ce jury est pour ce motif composé principalement de membres des classes moyennes, qui ne sont pas aptes à remplir les fonctions difficiles, et bien plus juridiques, d'un jurid'accussion jurid'accussion.
- Il s'y joint d'une manière complémentaire la coroner's inquest (t. I, chap. 1, § 4), pour les cas de morts extraordinaires. Si le verdict tend, en ce cas, à déclarer que la mort a eu lieu par le fait d'une personne déterminée, il est déféré à la manière d'un acte d'accusation aux assisses.
- L'activité du jury d'accusation est double : soit qu'il s'occupe d'une accusation officielle, presentment, ou qu'il ait à examiner une accusation formulée par un particulier, « indictment. »
- 1. Le presentment, praesentatio, est l'accusation ou dénonciation officielle directe devant le juge royal, émanée du devoir originaire de dénonciation de la commune, et hasée sur la science ou information personnelle. C'est donc une activité inquisitoriale de la communauté, poursuivant directement, qui se rencontrait fréquemment dans les premiers temps, et fut encore souvent aggravée par des lois ultérieures, comme spécialement pour défaut de réparation aux routes, d'après loi sur les routes (15 Geo. III, c. 78, §§ 4, 21). Dans l'exercice moderne le « présentment » est cependant presque complétement effacé par l'autre voie.
- 2. L'indictement, indictatio, est une accusation vérifiée, qu'un particulier forme au nom du roi à l'occasion du délit. Ce prosecutor présente un projet d'acte d'accusation (bifl), officiellement redigé sur parchemin, au dos duquel les noms des témoins à charge se trouvent notés. L'ensemble des actes pareils qui se

rencontrent sont remis par le juge président compris dans une adresse d'introduction, cherge, au grand jury ave les éclaireissements de détail qui pourraient passer pour nécessaires. Le grand jury se retire alors dans sa chambre, fait prêter serment (19 et 20, Vic. c. 54), et entend sous la direction de son président, d'une manière très sommaire, les divers témoins à charge, et décide ensuite, à la majorité des voix, mais avec au moins douze voix, s'il y a des motifs suffisants de formuler l'accusation (whether there he sufficient cause to call upon the party to ansecer it.) La solution affirmative est notée sur l'accusation, par la mention « a true bill » qui forme seulement alors un véritable » indictment, » La mise en accusation est ainsi prononcée d'une manière définitive.

#### NOTE SUB LE HIBY B'ACCURATION

Historiquement le jury d'accusation est une application des nombreases commissions de preuve dont l'administration normande es servait dans un grand nombre de cas. Il est émand de la subordination rigoureuse de toute la vie communale aux commissaires et prévolts royaux, et doit être regardée comme existant dans son entite d'epuis le temps que les relations périodiques de semblables comités communaux avec les assisses crimineiles des juges commissaires royaux devint une coutume fixe. Sur l'époque normande, voy. I. I, pag. 131 et suiv., 138, sur la fin du moyen âge, pag. 116, ib. et suiv., sur l'époque des Tudors, II, pag. 251 stir, d'i Biener, décarde, of, II, pag. 139 et suiv. Le jury d'accusation et le coroners inquest ne sont donc que des applications d'un plus avastes eystème et ont encor d'autres fonctions assurément peu en usage. La jurisprudence anglaise distingue encore loutours :

Les Jurys de jugement (juries for trial) sont ceux qui se rapportent à la procédure criminelle ordinaire dans les assises et quarters sessions.

2. Les commissions communales d'enquête [juries for inquiray] consistant dans la coraner sinquez; les jurys pour établir le point de fait d'une sédition (roi) et dans les cas de dépossession violente (forcible entries); puis les lurys pour établir des points de fait (§ 34) devant le serchet (evant le sechetors, devant les etchetors, devant les etchet sof the market, d'après le statute of bankrupts, etc., qui sont en partie vieillis. Comme points accessiones d'autres administrations on trouve encore : inquisitions of lunacy pour établir une maladie meistaie; juris of matrons de tentre inspéciende, composé de douce femmes pour

établir la grossesse présumée d'une condamnée à mort; piz juries d'orfétres pour caning prévalement la conservation des monaiser périodiquement la conservation des monaiser triers pour établir l'impartialité d'un juré récusé, lorsque le motif de règle dépend d'une question de fait. Les jurys bien connus des expositions de l'industrie sont aussi des applications de cette forme populaire de commission d'enouelte.

Pour ce qui concerne la rédaction de l'indictinent, la marche suivante est sueile. Le prosestura 1-14 in avoué, celui-ci formule l'acte d'accussition; les d'ostis lincombant à l'avoué ou avocat, sont pour la plus grande partie les d'ostis lincombant à l'avoué ou avocat, sont pour la plus grande partie mboursée d'après les nouveilles lois voys. § 3, sect. 5, chap. 11. Le prosecutor n'a-1-11 pas d'avoué, pour les assiess le clerk of indictinents, pour les quarter sestions le pluis souveut un employé de bureau du secrélaire de district, lui rédigent la formule nécessaire. Ces formulaires d'accussition reposent sur une pratique vieille de plusieurs siècles, et se rédigent d'après des règles techniques minutieuses, dans lesquelles les principes importants de la procédure criminelle se touveut compris. Un apreçu très commode sur la procédure criminelle se touveut compris. Un apreçu très commode sur la procédure es trouve dans Mittermaier, la Procédure criminelle anglatie, Ert., 1851, pag. 24 tet suiv.

Sur la proposition faite en 1849 d'abolir le grand jury près de la cour judiciaire centrale à Londres et sur les défauts y constatés du jury d'accusation, en particulier voy. Mittermaier dans la Revue juridique de l'étranger, t. XXI, pag. 335; t. XXII, pag. 139-155 (AlL).

#### 3

#### LE DEVOIR D'ACCUSER ET DE TÉMOIGNER

La prompte incarnation du pouvoir de l'État dans les rois normands amena très tôt un système d'accusation au nom du roi (1, qui vint à dominer et à remplacer l'ancienne acusation privée. Le devoir de poursuivre des délits au nom dus roi devant la justice s'organise pour ce motif d'une manière analogue à celui de témoigner, sur le continent, et se confond fréquemment avec le devoir de témoigner. Le magistrat dirigeant

(1) Sur l'historique du droit de poursuite criminelle, voyez l'exposé pag. 78 et suiv., t. Il'. La base est le devoir originaire des petites et grandes communantés de conserver la paix qui se transforme par la suite dans la copération des juges de paix et du grand jury avec un informer. L'informer y paraît comme un promotor inquisitionis responsable.

l'instruction préalable a donc vis-à-vis des personnes dont l'opinion serait d'importance dans le procès, un double pouvoir.

- 1. To bind over to prosecute and to give evidence (1), c'est à dire il peut obliger par une caution forcée une personne convenable, à former l'accusation devant le grand jury, puis de la suivre dans la procédure principale et de la mener à terme. Le « prosecutor » peut soigner par lui-mème en ce cas la partie nécessaire, ou prendre un avoué, ou un avocat et un avoué en même temps. Dans la procédure testimoniale (riraji il parait très généralement comme témoin principal et est entendu comme tel par son avocat, et en d'autres cas par le juge président.
- 2. To bind over to give evidence (2), c'est à dire que le magistrat chargé de l'instruction préalable peut obliger tout témoin important à comparaître dans la procédure principale, par le moyen d'une caution forcée. Ce devoir obligatoire va aussi plus loin que nous n'y sommes accutumés. Hormis les époux, qui,
- (1) Caution obligatoire to prosecute. Lord Brougham dit dans le Report on Public prosecutors, ng. 1: e quil (dait) parlaitement indifférent que la public prosecutors, ng. 1: e quil (dait) parlaitement indifférent que la magistrat oblige quelqu'un to prosecute on to pire exidence. Une différence importante git operanta (solognes, ne que le prosecutor oblient le remboursement de ses frais d'avoids, tandis que d'autre part il est soumis à une plainte civile et répressive pour acception sciemment fausse.
- (2) La caution de témoigner n'est qu'une mesure de précaution, iggalisée par let 2 Phil. et M., c. 13; et 3 Phil. et M., c. 10. Les témoins qui ne sont pas obligés à comparaître par caution, peuvent aussi être appelés par citation particulière (sub poseu ad testificadum), que le secrétaire de district lance sur la demande d'une partie en la revêtant du sceau du centso roulours. Le témoin demeure-t-i hors de la circonscription du comité, la partie doit se procurer la citation an greffe de la cour royale (Cronen office of the Queen's Bench). Le témoin creevra le remboursement des frais de voyage et il a droit à une équitable indemnaté de séjour; il n'y a pas de procédure répressive pour cause de désobéissance, contre lu distribution de la comparaître de la com

d'après les idées anglaises, ne peuvent pas déposer l'un contre l'autre, même les plus proches parents sont obligés de témoigner. Celui qui refuse la caution peut être détenu jusqu'à la prochaine session; celui qui dans la procédure capitale refuse le serment peut être chargé pour cause de désobéissance (contemp) d'une peine pécuniaire légère ou d'un emprisonnement.

La procédure générale pour ces cautions forcées est de faire signer à la fin de l'instruction préalable par devant le magistrat la formule traditionnelle d'une cantion (recognisance):

« Comté N. N. — La présente est aux fins de faire savoir le 13 septembre 183 · A. B. de N., ouvrier, est comparu personnellement devant moi W. D. Esq., juge de paix, et s'est reconnu comme débiteur de notre souveraine maîtresse, la reine, pour la somme de 24 liv., à recouvrer sur sa fortune mobilière et immobilière, du chef d'une « recognisance » pour Sa Majesté, sous la condition, que si ledit A. B. comparaît personnellement à la plus prochaine session trimestrielle générale pour ledit comté à N., et y former alors une accusation contre C. D. de N., chapelier, et y donner alors son témoir gaage aux jurés, qui y feront l'instruction pour compte de notre dite souveraine la reine, et s'il ne quitte pas la cour sans autorisation, il sera déchargé de cette caution, autrement, elle restera dans toute sa force. Requ, etc. W. D. »

L'accusation est donc organisée de la manière suivante :

1. Dans la majorité des cas, un particulier est obligé par le magistrat qui renvoie, d'agir comme « prosecutor. » C'est généralement l'un des principaux témoins de l'affaire pour les délits privés, principalement celui qui en a souffert. Il n'y a d'incapable sous ce rapport que celui qui est incapable d'après la loi. Une contrainte indirecte sous ce rapport se trouve aussi dans ce principe de droit commun, que personne n'est admis à une action en réparation civil pour félonie avant d'avoir agi comme « prosecutor » dans l'action répressive. Pour d'autres délits aussi (misdemeanors), le lésé a l'avantage d'être entendu comme témoin, lorsqu'une procédure répressive prédède l'action civile.

Pour le domaine des actions sommaires jusqu'ici le système des « actiones populares, » l'intérêt des citoyens, la réserve de la part du dénociateur, se sont montrées jusqu'eis suffisantes, pour assurer sans officier de police judiciaire la répression, et on n'a trouvé nécessaire d'y apporter une action plus énergique, que dans quelques cas soulement.

Cette organisation fut la source de la formation de plusieurs centaines de grandes et petites sociétés d'assurances qui entreprennent la poursuite répressive dans un intéré ecclésiatique, moral, politique ou privé, engagent un office d'avoué dans ce but et délivrent en ce cas leurs membres des soucis et des frais. De pareilles sociétés fixent aussi des primes pour la découverte de délits. Dans certains cas particuliers, la loi a aussi assuré des avantages et des récompenses à ceux qui coopéreront au jugement d'un félon (1).

2. Précisément pour ce motif un employé communal ou un employé de police, peut aussi remplir les fonctions de « prosecutor. » Souvent un inspecteur des pauves (par exemple en cas d'accusation d'infanticide) en est chargé, ou s'offre volontairement, ou est choisi sur le désir de la commune. Depuis l'introduction des constables salariés à Londres (1829), les juges de police ont fréquemment employé l'un d'eux comme « prosecutor » ce qui s'étendit parfois plus loin dans les provinces avec les constables soldés. Dans quelques villes on a commencé récemment à engager comme » prosecutor » le greffier de la ville ou un de ses secrétaires, moyennant un traitement fixe; il secharge alors d'introduire formellement l'affaire et entreprend d'engager un avoué.

Cette application de constables aux fonctions de « prosecu-

<sup>(1)</sup> Il y a parelllement en certains cas des primes pour les héritiers, par exemple par i et 3 Guill. et Marie, c. s, § 3, pour les héritiers de codit qui est tué en tentant d'arrêter un voleur, il est assuré une somme de 40 liv. Des peines sévères contre les abus possibles sont contenues dans le statu Par 18 Geo. IV, c. 9, § 35-39. Spécialement les afûnces publiques d'une récompense pour la reproduction d'objets volés et l'assurance de ne pas poursuivre en répression sont punte de 50 liv. d'amende.

tor, » entraine d'importants abus. Il se forme facilement des arrangements tacites, d'après lesquels un avoué promet au constable certaines commissions, afin qu'il lui transfère la direction de l'accusation. Également l'heurense direction d'un grand nombre de « prosecutions » peut aisément devenir un terme de comparaison entièrement faux pour juger de l'activité et de la valeur d'un constable. La pratique la meilleuren l'emploie donc les « policemen » qu'à recueillir les informations spécialement pour découvrir des témoins, s'il y a des lacunes lors de la réclamation de l'acte de prévention. Mais jamais l'idée d'une audition préfalable par la police un'a pris naissance. Toute l'activité des agents de police et des postes se réduit à de simples dénonciations (charge sheets) et qui ne s'étend pas à des interrogatories ou des procès verbaux ()

5. C'est pour cette cause aussi que l'administration de l'État possède le droit de chaque particulier pour la poursuite répressive, qui est exercée soit par l'attorney general on le sollicitor general pour sauvegarder l'intérêt général de la justice, ou par le sollicitor to the treasury dans l'intérêt du fisc. Dans un petit ombre de cas très importants, l'avoné général entrepend personnellement la poursuite répressive; dans la majorité des cas l'administration de l'État se contente généralement de donner aux avoués et aux avocats la mission et les instructions nécessaires pour la poursuite.

Les détails reposent sur la pratique administrative, pour

T. 1V.

<sup>(1)</sup> L'institution possède à Liverpool une forme particulière, un cieré de cargétiler de la ville avec un traitement de 300 ir. rattache le soin des cargétilers de la ville avec un traitement de 300 ir. rattache le soin des cargétilers des settes d'accussition (ainsi que cela a également lieu pour les quarter ressions, dans le bureau du ciére d'îte perce) à la position des presseuurs permanent. Les protocoles de l'instruction préalable lui sont envoyes; il les examine un point de vue de la perfection de la prevave, complète ce qui manque d'après des interrogations ou des enquêtes postérieures et defigie d'après cela l'information tibrir) pour les assisses que pour les querter sessions, Report ou Public prevetuers, pag. 295. A Manchester, Leeds, Durham, Northumberland, dans le Vest-Alding d'York, on s'est fectou de concentre l'ensemble des accusations entre les mains d'un avoué.

laquelle il faut se rappeler que le ministre de l'intérieur remplace en une certaine mesure le « criminal department » de l'administration de la justice, tandis que la trésorerie, « treasury » est au contraire un ministère d'État, qui, comme le premier ministre lui-même prédomine sur les autres departements

- 1. Le ministre de l'intérieur (home office) décide parfois en cas d'accusations très graves ou politiquement importantes de faire faire une poursuite par l'organe des « law officers of the crown. » Cela n'a pas souvent lieu sans une proposition des juges de paix, qui représentent parfois qu'il manque de « prosecutor » privé convenable, ou que certains motifs particulièrement importants demandent un « prosecutor. » Dans de pareils cas « l'attorney general » ou le « sollicitor general » ont alors coutume de diriger personnellement l'accusation, avec certains priviléges honorifiques vis-à-vis des autres avocats, et avec le droit de réplique; mais pour le resteavec les mêmes droits que les parties.
- 2. Au ministère des finances le « sollicitor general of the treasury » constitue un agent fiscal général qui résout et dirige, nonseulement la formation d'accusations pour délits fiscaux, mais aussi pour la sphère des autres départements ministériels. Telles sont, par exemple, les accusations pour violences graves contre les agents de police, les accusations pour la tenue des loteries non autorisées, les poursuites fiscales, etc. L'autorité centrale engage dans ce but un avoué qui agit dans l'information dont il est chargé comme tout autre avoué privé. L'attorney ou le sollicitor general sont alors consultés pour l'engagement des avoués ou pour des questions de droit isolées. Dans des cas importants, à la cour centrale de Londres, le procureur général de l'Etat dirige parlois aussi la poursuite en personne. Mais le relevé des cas où il en est ainsi, n'est pas important, on l'évalue à environ quarante par an, non compris les cas de délits monétaires (1).
  - (1) Il ne faut pas confondre avec cette procédure les cas dits des infor-

Le devoir d'accuser et de témoigner, ainsi organisé à la manière des siècles antérieurs, renfermait une charge civile très inégale et très injustement partagée. Il réclamait pour l'organisation des assises et des sessions, les « prosecutors » et les témoins, plusieurs jours consécutivement, et ajoutait à celui qui était lésé, souvent encore des frais sérieux et une perte de temps, aux suites du délit. La législation récente s'est donc occupée, à bon droit, d'assurer tant au « prosecutor » ses droits d'avoués, qu'aux témoins leurs frais de route et de séjour, d'après une mesure convenable. (Loi principale 7 Geo. IV. c. 64; 14 et 15 Vict., c. 45.). Afin d'alléger les nouvelles charges communales qui en résultaient pour la propriété foncière, l'administration de sir Robert Peel commenca d'abord. en août 1855, par se charger de la moitié des frais des poursuites répressives; depuis 1846 les caisses de district et le « county rate » se sont également vu décharger de l'autre moitié, de telle sorte que maintenant le trésor paie dans leur totalité les frais criminels sous le contrôle d'un bureau spécial du « law clerk » au ministère des finances.

Ce cadeau, sujet à caution, concournt avec l'abolition des lois sur le blé, « cornlaws. » L'équité empéchait en ce moment, précisément, de charger de nouveau la propriété foncière. Mais on ne saurait nier que cette mesure ne porte une atteinte très sérieuse à l'administration de la police et de la justice dans le comté, puisqu'il n'est pas admissible de payer les frais de poursuite répressive par le moyen des caisses de l'État, sans placer, par une conséquence logique, la poursuite répressive sous le contrôle immédiat du ministre. La nouvelle procédure manifesta aussitôt le défaut de contrôle dans la fixation des frais. Pour les assises, le « clerk of assise » devait ordinairement taxer en toute hâte le deriner jour des a présence, cinquante

mations, dans lesqueis un fonctionnaire de la couronne agit pour certains misdemeanors sans ingérence du jury d'accusation. Voyez à ce sujet Mittermaier, Procédure répressive anglaise, pag. 130-1143 (All.). Le nombre de ces informations ex officio (spécialement pour délits de presse et pour prévarication se réduist en 1879 à un cas et en 1860 à dix.

ou plus de comptes d'avoués. Pour les « guarter sessions », un secrétaire vérifiait également la liquidation des frais, sous l'ordre des juges de paix. De là les plaintes sur l'exagération excessive des dépenses (1).

Le nouveau cours des choses peut, dès lors, à peine surprendre. Par 14 et 15 Vict., c. 45, se trouve abrogé le pouvoir qu'avaient, d'après 7 Geo. IV, c. 64, les « quarters sessions » de publier des tarifs de frais. Le ministre de l'intérieur publie désormais les tarifs des frais criminels, déboursés et indemnités. Les juges de paix faisant l'instruction préalable doivent

(1) Pour les assises les simples dépens pour chaque eas s'élevaient en moyenne de 16 liv. 2/3 à 25 liv., pour les quarter sessions de 7 liv. 1/3 à 15 liv. 1/3 (Parl, Pap., 1855, nº 481, pag. 248-254). Pour les assises particulières des comtés les frais varient entre une moyenne de 13 liv. 1/3 à 35 liv. selon la gravité des eas; pour les assises municipales de 5 liv. 1/3 à 78 liv.: pour les sessions trimestrielles des comtés de 5 liv. 2/3 à 20 liv, 1/6. Les émoluments traditionnels des avoués étaient également infiniment divers. Dans le Norfolk circuit ils étaient de 1 1/2 liv, par eas, au Western circuit de 1 1/12 liv., dans l'Oxford eireuit 3 1/9 liv., dans le Northern eireuit de 8 1/9 liv., pour les quarter sessions en moyenne de 3 1/6 liv. (Ibid., pag. 220). Dans le Yorkshire un meilleur contrôle des comptes de frais réduisit leur taux moyen pour les assises de 58 liv. à 25 liv. Le taux des frais en cas de grave accusation d'homicide, etc., s'élevait souvent de 200 liv. à 300 liv. (sans y comprendre les honoraires extraordinaires très élevés des avocats, qui ne sont pas remboursés). On se plaignait spécialement des frais inutiles pour les témoins, dont chaque affaire répressive emploie au moins quatre, tandis qu'une personne au courant des choses estime qu'au moins 3,000 accusations, moyennant une soigneuse révision préalable, et dans l'ensemble peut-être 40,000 citations de témoins auraient pû être épargnées (Ibid., pag. 206). Pareillement il y avait des postes de frais arbitraires et exagérés, sous la rubrique : Recherche de l'accusé, frais de capture, introduction de l'affaire (getting up case, etc.).

Une spécification des frais de poursuite répressive versés par le trésor pour les divers districts pour 1851 se trouve renfermée dans les Parl. Pap., 1852, nº 66, t. C., pag. 29); pour 1852-56, Parl. Pap., 1858, nº 52, t. XXXIII. pag. 545. La statistique judiciaire 1860 (Parl. Pap., 1861, t. LX, pag. xxi) donne le relevé suivant des frais de poursuites maintenant diminués pour l'année s'écoulant du 30 juin 1858 au 30 juin 1859 : frais d'une poursuite eriminelle aux assises, 12 liv. 13 sch.; aux quarter sessions, 5 liv. 14 seh.; à la cour centrale, 5 liv. 15 seh.; dans les quarter sessions municipales, 5 liv. 13 sch. Le plus récent rapport du 14 juillet 1862 : Report on Prosecution expenses, Parl. Pap., 1862.

donner les certificats y relatifs. Mais les certificats de fixation des frais ne doivent pas être délivrés en dernier ressort, ils sont soumis à un coutrôle minutieux du département spécial (law clerk) du ministère des finances. Les juges de paix conservent le droit de réduire les frais,

Cette position des choses rendait prochaine même sous le rapport financier : la réclamation de l'institution d'un organe officiel pour la poursuite répressive et un contrôle de l'État à cet égard. Le Report on public Prosecutors 1856, nº 206 (t. VIII, pag. 547), renferme sous ce rapport de riches matériaux, et présente comme le principal abus du système antérieur, l'accucusation privée : 1° Le défaut de poursuites répressives dans un grand nombre de cas où manque un intéressé convenable pour en faire une affaire judiciaire. Cela touche plus spécialement les classes pauvres, les mauvais traitements des classes servantes, des parents et des alliés contre les enfants, etc., n'étant pas poursuivis du tout. Dans d'autres cas, il manque surtout d'un organe pour fixer le point de fait, comme dans les incendies. 2º L'accusation privée conduit à de nombreux compromis et collusions. De riches délinquants achètent des témoins et paient les cautions que perdent le « prosecutor » et les témoins. Beaucoup d'accusations sont formées sans sérieux dessein de les poursuivre d'une manière répressive, dans le seul but, d'effrayer l'adversaire et de le contraindre par une détention soudaine à compromettre pour les actions civiles. On abuse spécialement dans ce but des évocations devant le « king's bench, » qui décharge la caution de la poursuite pénale. 3º II en naît une procédure très inégale dans la conduite de l'accusation, elle laisse surtout à désirer dans les plus petits « quarter sessions » les plus éloignées, auprès desquelles il n'y a pas d'avocat qui instrumente, mais seulement des avoués; on se plaint particulièrement de différentes pratiques des avoués, qui cherchent à se procurer le plus de poursuites répressives qu'ils peuvent. 4º On trouve un défant de toutes parts, à ce que entre la fin de l'instruction préalable et les assises, il n'existe pas d'organe, pour compléter encore les témoignages

défectueux, et afin de préparer plus complétement le cas à être traité dans les assises. Dans un très grand nombre de cas, tout l'information des avocats consiste dans une sèche copie des protocoles des juges de paix, motif pour lequel les jurys d'accusation des « quarter sessions » ne peuvent pas sortir de beaucoup d'accusations. Cet devient particulèrement sensit de, dans les cas embrouillés de témoignages par indices. Toutes les propositions faites jusqu'ici n'ont cependant pas encore abouti à une modification de ce qui existia.

Parmi les projets présentés jusqu'ici pour introduire un ministère public se trouve au premier rang celui de s'en tenir au système écossais, pour lequel près de chaque tribunal de district, « county court, » un avocat désigné par le juge de district (sheriff) agit comme ministère public (procurator fiscal). Dans les villes les plus importantes, le conseil communal en nomme un. Tous les officiers du ministère public sont subordonnés au « lord advocate » et à son remplacant. A côté de cela se trouve cependant réservé le droit à l'accusation privée, à laquelle on recourt rarement, d'après l'expérience acquise (l. c., pag. 18, 19, 193). D'autres prennent pour type le district atorney de l'Amérique du nord, et souhaitent un employé local jurisconsulte pour surveiller la préparation des témoignages. D'antres croient que les secrétaires des juges de paix seraient les personnes convenables sous ce rapport, spécialement si elles recevaient au lieu d'émoluments un traitement fixe. La « society of magistrates clerks » recommande particulièrement les secrétaires des petites sessions comme « prosecutors. »

Les errements suivis jusqu'aujourd'hui prouvent que l'on s'est peu rendu compte eu Angleterre de la portée de l'introduction du ministre public, il en est particulièrement ainsi de la question de savoir si le ministère public doit être un fonctionnaire controlant (decretant) l'instruction préalable, ou s'il doit se borner à compléter les preuves dans l'intervalle, rédiger et présenter les actes d'accusation. Ce qui paraît le plus probable, ce serait l'introduction d'un « prosecutor» de district, sans abandonner la procédure judiciaire « officio, dans l'ins-

truction préalable. Mais tous les jugements concourent en un point, et tous les juges sont d'accord à cet égard : relativement à l'impossibité de monopoliser l'accusation pour un public « prosecutor. » Ceux qui connaissent lemieux et admirent le plus les institutions continentales comprennent parfaitement ce côté constitutionnel de la question (1).

- (1) Lord Brougham dil ainsi pag. 1: « Que si le protecutor official refuse de poursuive, il n'entre nuilement dans ses intentions d'empécher la partite piaignante de produire à ses risques et dépens le cas devant le grand jury ; il pag. 16: « Qu'il datit encore moins dans ses intentions de soumettre les avouts inféricurs à un système changeant avec chaque attorney general, état de choses qui serait en tous cas intolérable. »
- M. R. Straight, pag. 33: « Je ponse que la personne lésée doit avoir le droit d'accuser l'Administration assa autorisation du prosecutor Officiel, par l'intermédiaire d'un grand jury. Le grand jury est un droit constitutionnel très important. La couronne ne peut mettre personne en était d'accusation pour félonie ou trabison sans l'assentiment du grand jury, qui représente le peujie; d'autre part le peuple peut, par l'intermédiaire du grand jury, cest à dire avec son assentiment, accuser tout employé de la couronne. Dans les affaires politiques touchant au bien générai, un grand jury est indispensable, et son action ne devrait recevoir acune limite. «
- J. Napier, aitomeg general pour l'Irlande, pag. 283, dit « qu'il n'a pas remarqué d'abus rel résultant de l'admission de l'accussiton privée, dans cas ob l'attorney general refuse de poursuivre. Ces cas sont rares; mais il ne voit pas pourque l'on devrait passer une limite absolue l'accussiton privée, dans qui forme au contraire par elle-même un contrôle blenfaisant et un controlpoide à Côde du misistère public.
- Lord Campbell, président du Queen's bench, pag. 65 : « Jo pense mol-même que c'est un privilége qui appartient à chaque Anglais, de mettre en activité le droit répressif sous sa propre responsabilité. Je ne souffrirsis pas de voir établir lei un système, d'apprès lequel aucome poursulte pénaine ne pourrait être introduite par un autre que par un employé public mais..., per commanderais de laisser organiser une restriction pour quelques délits (parjury, conspiracy, et.) d'après liquelle de pareilles accusations ne pourraient lette formées qu'ave l'assentiment d'un fonctionnaire public responsable. »

SECTION VI

LES CONSTABLES

8

#### LES HIGH CONSTABLES

Dès la fin du moyen âge, les affaires ordinaires de l'administration de la police étaient attribuées aux fonctions des baillis de district et des baillis locaux « high constables, » et « petty constables » (§ 3), qui se subordonnèrent aux juges de paix après l'institution de ces commissaires royaux, tout comme ils l'étaient auparavant aux baillis territoriaux du roi,

L'institution de constables supérieurs de district perdure, dans une forme un peu en désuétude, de manière à ce que dans la majorité des « anciens hundreds, » on nomme un « high constable, » dans bien d'autres deux « high constables. » Les fonctions sont encore aujourd'hui désignées comme celles d'un préoût de district ou d'un préoût supérieur, principalement destiné à exécuter les ordres des juges de paix, qui sont adressée à plusieurs constables inférieurs. Les affaires reposent partie sur l'ancienne constitution de la police (common law) partie sur des statuts formels, Coke 4, Inst. 267, spécialement :

- 1. Ils doivent diriger et contrôler les constables inférieurs dans leurs affaires; là où ils sont réunis dans un but de police, les y conduire et les y commander. Déjà lord Bacon remaçue cependant, que d'après la « common law » le « high constable » gère des fonctions dans un grand district, le « petty constable » des affaires analogues dans un petit district, mais que la position n'est pas à proprement parler d'inférieur à supérieur.
  - 2. Certaines convocations pour les sessions et d'autres pièces

à publier sont adressées par le juge de paix ou « high constable, » afin qu'il les transmette pour publication ultérieure aux constables inférieurs. Cependant ils ne forment pas d'ustance moyenne; au contraire les juges de paix ont le pouvoir fondamental de transmettre directement les ordres aux constables inférieurs.

- 5. Ils doivent paraitre à la session trimestrielle et faire rapport sur les citations à effectuer. D'après la théorie, ils doivent également faire un rapport de police sur la situation de leur division et recevoir des instructions des juges de paix. Ils doivent parcillement faire rapport aux assises des juges ambulants, d'après l'ancien formulaire, sur les délits dénoncés officiellement par les constables inférieurs (presentments). Pour les sepical session le «high constable » du district plus étroit est chargé d'affaires analogues, de la présentation de la liste des jurés, etc. Cette participation à la création de la liste du jury à cessé par 29 et 26 Vict., c. 107.
- 4. Îls formaient jusqu'à présent l'organe inférieur pour la levée du « county rate, » ce qui doit cesser d'après 7 et 8 Vict., c. 55 et doit passer à l'administration des pauvres, mais seulement pour la plus prochaine vacance qui se produirait. Pour ces dernières fonctions ils recevaient jusqu'à présent un petit tantième; et en outre, encore de petits droits pour les affaires particulières de leur charge; et dans ces derniers temps, même de modioues traitements.

L'ensemble des fonctions n'est pas judiciaire (judicial), mais ministériel (ministerial office), et permet la délégation. Le « high constable » peut sous sa propre responsabilité, même par mandat verbal, faire soigner ses affaires par autrui.

Le personnel des high constables, devait être nommé dans les anciennes réunions juridiques (court leef) de la centurie ou de la «liberty.» La décadence de ces assemblées fit légalement, ainsi qu'usuellement, passer cette nomination aux assemblées des juges de paix, où ils étaient nommés, tantôt en session générale, tantôt en session spéciale, tantôt peur un an, tantôt à vie, tantôt aussi on en nommait un, tantôt deux pour la centurie. La tradition, aujourd'hui très diverse, repose en majeure partie sur les convenances administratives des générations antérieures. D'après 7 et 8 Vict., c. 35, § 8, ils ne doivent plus maintenant, en règle générale (au défaut de « court leet » pour le « hundred » ou la « liberty ») être nommés par la « quarter esssion» passida pour les réclamations d'impôt; ils sont en même temps dispensés de comparaître devant les « quarter sessions » en certains cas. Ils prêtent aussi serment dans une session spéciale, ou devant un juge de paix pour ce commis par la session. De là le principe, que la même autorité qui les nomme pussède aussi le droit de les démissionner pour motifs importants.

#### NOTE SUR LES HIGH CONSTABLES

Sur la position plus importante au moyen age des high constables, voyez tome I", part. hist. La législation des Tudors, elle aussi, s'occupe encore de certaines affaires spéciales, en leur temps, importantes, pour la plupart tombées et oubliées à présent, D'après 5 Elis., c. 4, le high constable peut tenir ce que l'on appelle des statute sessions pour régler les loyers domestiques; d'après 4 Ed. IV, c. 1; 39 Élis., c. 20; 13 Geo. I, c. 23, il peut obvier aux plaintes et abus dans la fabrication du drap; d'après 13 Ed. I, c. 6, dénoncer ceux qui hébergent des étrangers, qu'ils se refusent à cautlonner. Il s'y rapporte aussi la poursuite en cas de flagrant délit de vol. robbery (8 Geo. 11, c. 16); surveillance de l'exécution des lois contre les jurements imples, 19 Geo. II, c. 21, etc. Dans l'administration de la milice il doit faire connaître aux simples constables les ordres des deputy-lieutenants; ce qui comprend aussi certains devoirs de leur charge pour le casernement des troupes. Récemment 41 Geo. III, c. 78, § 2 lui a encore accordé le remboursement de certaines dépenses extraordinaires dans l'exercice de ses fonctions en cas de sédition, tumulte ou félonie.

Vincke, Administration intérieure de la Grande-Bretagne, 1815, pag. 157, donne une instruction de service des high constables du Gloucestershire, de son énoque qui n'est pas sans intérêt:

- Vous étes les premiers fonctionnaires exécutifs dans les divers districts, et
   obligés comme tels, à exécuter tous les avis et toutes les prescriptions
   que les employés supérieurs (magistrates) vous adressent, et à satisfaire
   à leurs réoulsitions.
  - « Vous êtes d'après le droit commun les gardiens de la paix, et exercez

- « le même pouvoir dans vos hundreds que les constables dans leurs pa-
- « C'est votre devoir d'être présents aux sessions des juges de paix pour « votre hundred; à l'assemblée trimestrielle vous devez faire rapport sur la
- situation et les événements du hundred auquei vous êtes préposé; vous
   devez y dénoncer toutes personnes et toutes choses (present) qui troublent
   la paix publique et mettent en périf la sécurité publique.
- Les personnes récommandées à votre attention spéciale sont les teneurs
   d'auberges suspectes et ceux qui font ou favorisent des choses qui gâtent
- « la moralité publique, favorisent la paresse et l'importunité, les buveurs « et les joueurs publics,
- Les choses soumiscs à votre vigilance spéciale sont les voies publiques,
   les ponts, les puits, les nuisances de toute espèce, que vous devez dé-
- « noncer si elles peuvent devenir dangereuses pour les voyageurs et pour « le bien commun.
- Comme gens de particulière renommée et fortune, vous avez à lever le e county rate: sous ce rapport vous devez veiller à la juste proportion des contributions des diverses paroisses de voire circonscription, etc. Lorsque
- vous recevrez l'avis de fournir les listes des personnes capables d'être
   jurés (return), envoyez vos prescriptions aux under constables afin de les
- jurés (return), envoyez vos prescriptions aux under constables afin de les
   recevoir dans la forme prescrite, et remettez les alors dans la session de
   la Saint-Michei, »
- Les Parl Pay., 1831-55, p. 7534, X. XIII, pag. 827-811 donnent un relevé de high contaction nommés à vie encore substaints, rangés d'après les comiés. Dans le Bedford il y en a encore 4 sur l'état de survie, dans le Cambridge 14, l'île îli y en le Comwall 29, le Cumberland 5, le berby 4, Durham 4, Hullingdon 5, Leiesster 11, Lincoln 18, Norloit 1, Northampion 27, Surrey 24, Warwick 3, Westmoreland 4, à York 33. Là où 1'on trouve encore des traitements de quelque importance, ils correspondent au soin de lever le cousty rate (communément une guinée par paroisse), collecte qui ne passera à l'administration des pauvers qu'au décès du titulaire.

#### 8

#### FONCTIONS DES PETTY CONSTABLES

Les paroisses ont d'après les institutions actuelles, un · petty constable, » comme fonctionnaire exécutif de la juridiction et de l'administration de la justice de paix. Tel est au moins actuellement le caractère principal de la fonction. Au moyen àge le constable était encore un membre de la constitution de

la milice, et se trouvait dans un rapport plus vivant avec la commune comme prévot local. Cette position était en rapport avec le système des cautions générales et le devoir de dénonciation. C'était une division du travail, ensuite de laquelle le devoir de dénoncer et le devoir de saisir le violateur de la paix était abandonné à un employé particulier de la commune. Les anciens relevés des devoirs du constable concourent pour ce motif en majeure partie avec le devoir de dénonciation des communes et avec les articles d'enquête lors du « sheriff's turn. » L'ancien devoir des communes de dénoncer en corps in corpore) se transforme tacitement en celui du constable d'u assister. A l'époque de la reine Élisabeth, encore Thomas Smith emploie l'expression, « chaque Anglais est un serjeant pour la saisie du voleur. » On maintient aussi encore toujours, plus tard le principe constitutionnel de tous les communiers de répondre à la levée par « hue and crye » à peine d'amende ou de prison, et dans 8 Geo., II, le constable qui est en retard sous ce rapport, est puni d'une amende de 5 liv. Cette position originaire expliquait les « presentments » des constables, qui subsistèrent jusqu'à 7 et 8 Geo., IV, c. 58 pour les assises et les sessions des juges de paix, pour cause d'effusion de sang et autres violations de la paix. La prépondérance des classes gouvernantes a fait tomber de siècle en siècle la position des constables. La désignation de prévôts de police au sens le moins élevé est encore trop; ils sont descendus en réalité au rang de simples serviteurs, agents de police.

C'est pour ce motif qu'il est difficile de donner les fonctions du constable, d'une manière rigoureusement délimitée, la position variant quelque peu à chaque siècle. Lambard lui-même, dans son écrit sur les constables, n'est pas parvenu à atteindre cette limitation, qu'il vasti pu donner pour les juges de paix, les exposés postérieurs ne donnant qu'une accumulation d'afaires sous forme de répertoire, d'après la « common law » et les statuts (1).

<sup>(1)</sup> Les fonctions des « petty constables » sont données alphabétiquement

La tentative de réunir d'une manière intelligible ne peut donc être qu'imparfaite et se formuler comme suit.

1. Le constable comme fonctionnaire de paix indépendant, prévôt, bailli local de la police, a le devoir particulier de maintenir la sûreté publique, « to repress felons and to keep the peace. » Comme tel il doit activement parcourir sa circonscription, y tenir la main à l'observation des lois, y éviter les délits, y protéger les habitants contre la violence, à veiller à ce que l'on observe la fête du dimanche et les règlements sur les débits publics de boissons; commetel il doit arrêter les ivrognes, défendre les jurements prohibés, visiter les maisons suspectes, empécher les jeux défendus, arrêter les vagabonds, les objets soupçonnés d'être volés, les revendeurs et les colporteurs sans licence, etc.

De cette position découle un droit indépendant d'arrestation. Il peut arrêter de son propre chef (arrest) chacun pour une

dans les dictionnaires de droit et les opvrages analogues. On les rencontre sous les rubriques capitales suivantes : Affray, devoir de saisir ceux qui se rendent coupables d'une attaque violente contre une autre personne. -Alchouses, maintlen de la loi sur les brasseries (§ 12). - Arrest of felons (voy. plus bas). - Bawdy houses, maisons suspectes (\$ 11). - Breaking open doors (yov. plus bas). - Bridges (recouvrement des taxes pour réparer les ponts d'après l'ancienne constitution (22 Hen. VIII, c. 5). - Customs (assistance à prêter aux employés du fisc en cas de visite domiciliaire, saisie des contrevenants, etc.). - Deserters (saisie de déserteurs avec une prime de 20 sch. pour chacun d'après le mutiny act annuel). - Distress (assistance en cas de saisie du propriétaire pour cause de debet de rents, § 21). - Drunkeness. -Disorderly houses and persons. - Fires (assistance en cas d'incendies). -Fishing, game acts (exécution de la loi sur la chasse et la pêche). - Hawkers and pedlars (exécution des lois sur les revendeurs et colporteurs). - Highways (services dans l'exécution des lois sur les routes). - Hue and crye (levée en masse de la population pour la poursuite de délinquants, 13 Ed. I. stat. 2, c. 6; 27 Elis., c. 13; 8 Geo. II, c. 16). - Husbandry (exécution de la loi sur la police du travail, 5 Eiis., c. 4; remise des congés aux domestiques pour passer à un autre service, réquisition forcée de travailleurs en temps de moisson, etc.). - Imprisonment, Innkeepers (obligation pour les hôtes de recevoir les voyageurs, etc.). - Juries (rédaction de la liste primitive dans les diverses communes, 4 et 5 Guill. et M., c. 20; 7 et 8 Guill. III. c. 32; 8 et 9 Guill. III, c. 10; 3 et 4 Anne, c. 18; 3 Geo. II, c. 25. - Labourers (voy. Husbandry). - Land-tax (assistance à la levée de l'impôt foncier pour l'État). -

félonie ou une violation de la paix commise en sa présence ou s'il a un motif raisonnable de supposer (reasonable cause to suspect), qu'une félonie aurait été commise. D'après la pratique, il peut aussi légalement arrêter une personne pour empécher qu'on ne commette une félonie probable. Dalton, Justices, c. 116, § 5. Il doit ensuite se rendre là où il est demandé, afin de rétablir la paix et se saisir de celui qui la viole. Il peut même briser la porte extérieure des bâtiments, dans lesquels un bruit lui fait connaître une violation de la paix. Il peut en ces cas appeler à son aide tout tiers, et celui-ci est obligé de lui prêter assistance sous menace d'une peine arbitraire en cas de refus, et agit alors comme employé auxiliaire avec tous les droits du constable.

La position de la police en matière d'arrestations est à peu près la même partout. La police inférieure et les employés communaux ont aussi en Angleterre des pouvoirs personnels d'arrestation, qui sont demeurés dans une délimitation assez.

Lottery (exécution de la loi sur la répression des loteries, 27 Geo. III. c. 1, etc.). - Lunatics, Madmen (devoir de saisir et mettre en sûreté les insensés, 17 Geo. II, c. 5, § 20, etc.). - Measures (recherche et saisie des fausses mesures, 22 Char. II, c. 8, et suiv.). - Militia (assistance à divers actes de l'administration de la milice). - Physicians (assistance à l'exécution des lois sur les droits du Collége médical de Londres). - Plaque (internement des malades dans leur maison aux époques de maladies contagieuses, 1 Jac. I. c. 31). - Poor rate (assistance au décrétement et à la levée de la taxe des pauvres, qui était ensuite payée d'après l'ancienne constitution au high constable, 43 Elis., c. 2, SS 12, 35), - Postage (reconvergement des ports en debet. 9 Anne. c. 10, § 30). - Presentments (voy, plus haut). - Riots (§ 7), -Scolds (leur mise aux ceps, cucking stool), - Soldiers (casernement des militaires, réunion des voitures de transport, etc., d'après le mutiny act). - Statutes (participation à l'exécution d'innombrables actes du Parlement s'il s'y trouve une clause spéciale à cet effet). - Sunday (exécution des lois sur le dimanche, 1 Char. I, c. 1; 29 Char. II, c. 7 et sulv.). - Swearing (exécution de la loi sur les jurements impies, 19 Geo. II, c. 21, etc ). - Turnpikes (exécution de la loi sur les routes). - Vagrants (§ 9). - Warrants of justices (exécution des différents décrets des juges de paix, § 23). - Weights (conservation des poids normaux et exécution du surplus des lois, 8 Hen. VIII, c. 5; 16 Car. I. c. 19 et suiv.). - Wreek (assistance en cas de naufrage, 12 Anne, stat. 2, c. 18 et suiv.).

arbitraire en cas de félonie, et pour ces délits (misdemeanors) qui ont le caractère de violence contre la personne (affraus assault) avec rupture de la paix. Les pouvoirs sont plus douteux en cas de misdemeanors ordinaires. L'ancienne pratique de la police (common law) admettait un droit général d'arrestation contre les personnes qui errent pendant la nuit. Mais l'on reconnaît maintenant que cela se trouvait en rapport avec l'ancien système des « watch and ward. » La nouvelle loi sur la police pour la métropole jugea nécessaire pour cette raison, d'étendre expressément les pouvoirs d'arrestation sur les personnes suspectes vaguant dans l'oisiveté (idle and disorderly persons), qu'ils trouvent troublant la tranquillité publique, toutes personnes contre lesquelles se trouve une accusation déterminée (charge) pour un assault grave, récemment commis, - les personnes contre lesquelles ils ont un motif légitime de supposer de mauvais desseins (evil designs), les personnes qu'ils trouvent depuis le coucher du soleil jusqu'à huit heures du matin, couchées ou errant (loitering) parmi les routes publiques. les places, les parcs. - La clause comprise dans la loi municipale de 1855 est analogue bien que plus restreinte. Dans la police de district et rurale on s'en tient à ce qui existait : il n'y a donc pas d'arrestation pour cause de misdemeanors ordinaires, ni pour cause d'un soupçon indéterminé sous charge précise. Mais le stat. 14 et 15 Vict., c. 19, 88 10, 11, contient encore une fois des extensions générales, spécialement le droit général de tout particulier, d'arrêter pendant la nuit chaque personne qui commet un indictable misdemeanor, Lorsqu'il existe une accusation précise, celui qui la forme en est responsable, lorsqu'il n'y en a pas, c'est le constable; dans tous les cas, les tribunaux décident en cas de nécessité sur le maintien des limites du droit d'arrestation sur une plainte « of salse imprisonment, etc. » Le droit d'arrestation des veilleurs de nuit (watchmen), était jusqu'ici référé à leur position d'auxiliaires des constables (V. 13 Ed. I. c. 4). Lorsque Blackstone (I. 356) dit que les constables ne connaissent heureusement pas leurs pouvoirs légaux en matière d'arrestation

et d'ouverture des portes, cela se rapporte à l'État alors déjà fort en décadence des anciens prévôts.

2. Le constable comme fonctionnaire exécutif du juge de paix. met en action les nombreux décrets et jugements (precepts, warrants, orders, convictions) des divers juges de paix et des sessions, tels qu'ils ont été rapportés aux sections II à IV (v. § 25, sect. II, ch. iv). Il agit donc ici tantôt comme messager, tantôt comme exécuteur, sous la responsabilité de celui qui émet l'ordre,-comme ministerial officer, qui est soumis à une peine pour désobéissance à l'ordre, mais pas à une peine pour son injustice matérielle. Particulièrement le juge de paix est seul responsable des mandats d'arrêt qu'il exécute. Il doit immédiatement après la rédaction du mandat d'arrêt, conduire celui qui en est l'objet devant le juge de paix, s'il est nuit, ou n'estil pas exécutable, ou v a-t-il un danger de fuite, il peut le détenir dans une maison ou dans un autre lieu de sûreté, jusqu'à ce qu'il puisse le conduire. Mais comme une exécution efficace de pareils ordres n'est pas bien praticable, lorsque l'on s'en tient rigoureusement à la paroisse d'un seul constable. d'anciennes et de nouvelles lois déclarent ce constable compétent pour poser des actes d'exécution même hors de sa paroisse. pourvu seulement qu'il agisse dans la sphère de la juridiction territoriale du juge de paix, qui émet l'ordre, 28 Geo, III. c. 49; 5 Geo., IV, c. 18, § 6, etc., sans cependant l'obliger sans condition à l'exécution. Dans l'ancienne pratique on y parait déià en adressant le mandat à plusieurs constables ou à tous les constables de la circonscription de la police. Le résultat pratique est, que par là, dans les plus grandes, comme dans les moindres circonscriptions administratives, tous les constables sont au service des juges de paix comme un corps d'agents de police.

Dans son district, le constable en cette qualité d'officier exécutif, n'a pas besoin de se légitimer comme bailiff juratus et cognitus. Hors du district il doit montrer l'ordre lorsqu'on le réclame; mais il n'a jamais besoin de le remettre en mains, car il doit conserver son titre entre ses mains. Pour ce motif aussi il ne doit pas le représenter au juge de paix. Dans la position actuelle des constables, cette situation d'agents de police est tellement prépondérante, qu'elle se trouve la première dans les instructions ordinaires sur le service : « Vous êtes immédiate-« ment subordonnés au juges de paix, obligés à exécuter avec a promptitude et bonne volonté tous les warrants, summonces « et precepts, qui vous sont adressés par les juges de paix ou « d'après leurs ordres par le « high constable » (fonctions « d'agents de police). - La partie essentielle des devoirs de « votre charge repose sur la surveillance générale de la police « et du bon ordre dans votre district. » (Fonctions de prévôt de police.)

Il est presque surprenant, que dans aucune loi rédigée en termes généranx, la position d'officier de police ne soit expressément indiquée. Dans d'innombrables lois isolées on lui fait un devoir d'exécuter les ordres des juges de paix; fréquemment en les menacant d'une peine déterminée. On déduisit ensuite de la notion de la conservation de la paix un droit arbitraire, de mise à l'amende pour les « quarter sessions. » qui est devenu dans la législation la plus récente un pouvoir général des « quarter sessions » d'établir des peines disciplinaires. Déià la jurisprudence ancienne admettait pour ce motif, que lorsqu'une loi autorisait les juges de paix à prononcer un jugement de répression et une exécution criminelle, le constable devait v être tacitement compris comme fonctionnaire exécutif, plutôt par suite de la nouvelle organisation des fonctions de juge de paix, qu'à cause de la destination primitive des constables.

Les constables paraissent donc comme participant régulièrement aux sessions des juges de paix, où ils sont appelés au début de la session, et les absents sont mis à l'amende. Comme le « high constable » doit rendre compte de la situation de son « hundred, » ils doivent en théorie faire rapport sur l'état en matière de police, de leur paroisse, sur celui des parish stocks, sur l'exécution des ordres reçus; donner réponse et éclaircissement sur toutes les offaires relatives à leur charge, tant comme prévôt que comme agent de police. En cette dernière qualité

T. IV.

ils rendent aux juges de paix, aux grand et petit jurys les services de messager et d'huissier.

5. Le constable comme employé auxiliaire d'autres autorités de remplir des services spéciaux sur le pied de lois particulières, spécialement exécuter les ordres des coroners, de l'administration de la milice pour le casernement, d'attelage, etc., à l'administration militaire en cas d'affaires analogues, deprêter assistance aux employés du fise en cas de visite domiciliaire, et de saisie. Les obligations isolées sont en ces cas-ci expressément formulées dans la loi, ainsi que des amendes déterminées à recouver généralement devant us iuee de naix.

Pour un grand nombre des affaires ci récapitulées, le constable peut liquider des droits ou des émoluments (1), sous ce rapport il y a cette maxime générale, que pour les affaires des prévôts locaux, c'est la caisse du village (poor rate), pour les

(15) Les droits des « constables » sont généralement de 2 sh. pour les warrants ou summonces dans une sphère d'un mille anglais, pour chaque mille uitérieur 1 sh. de frais de route. Il peut aussi accepter des récompenses des particuliers pour prestations de services spéciaux. D'après 27 Geo. II. c. 20, § 2, il peut en cas de vente de biens saisis retenir d'abord des frais équitables. D'après 3 Jac. 1, c. 10, § 1; 27 Geo. II, c. 3, §§ 1-4, les frais de transport d'un détenu sont imputés sur la caisse de district, par un décret des juges de paix. D'après 18 Geo. III, c. 19, § 4, il doit insérer trimestriellement les frais de la parish business, c'est à dire ceux faits comme prévôt local, dans un livre de comptes, le présenter aux inspecteurs des panyres qui en fournissent, après délibération postérieure avec le restry. l'assemblée communale, le paiement sur la taxe des pauvres; en cas de discussion, un juge de paix peut déterminer les postes contestés sous réserve de l'appel aux sessions trimestrielles. D'après la même loi, § 9, les jugcs de paix sont autorisés à établir périodiquement dans les quarter sessions des tarifs de droits pour les prévôts en vertu de cette loi, et movennant la confirmation d'un juge d'assises. D'après 5 et 6 Vict., c. 109, § 17, les quarter sessions rédigent, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, un tarif des droits des constables pour citations, exécution de warrants, et services occasionnels, nour lesquels il paraît opportun aux juges de paix d'accorder une gratification. Lorsque de pareils droits ne tombent pas légalement à la charge de la caisse de district, ils doivent être pavés par les inspecteurs des pauvres sur la caisse locale (poor rate) ensuite de l'ordre d'une petite session, en conformité des règlements que les quarter sessions rédigent sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

affaires de police, la caisse du district (county treasurer) qui intervient, en ce dernier cas à titre de frais généraux de justice.

# § 3

## LE PERSONNEL DES « PETTY CONSTABLES ».

Dans la nomination des constables on retrouve la position originaire des prévôts locaux. Lå où l'on tient eucore les aniens tribunaux « courts leet », la nomination doit avoir lieu dans l'assemblée judiciaire. Lorsqu'un propriétaire foncier possède un pareil tribunal, elle a lieu tantôt par les justiciers (homagers), tantôt par les steucard, lieutenant seigneurial. Parfois aussi s'est mainteun, sans tribunal local spécial, un droit delectoral des membres domiciliés dans la commune. Dans ces cas également les juges de paix n'en exercent pas moins un droit de refus et fout prêter serment au constable. Dans ce cas assis ils conservent le droit de démettre le constable et de lui substituer un autre, jusqu'à ce que la corporation, jouissant du droit électoral, en nomme un nouveau, 13 et 14 Char. II, c. 12, \$ 45.

Plus la position d'agent de police vint à dominer, plus la nomination passa avec régularité aux juges de paix. Lors de la décadence des tribunaux des villages, et lors du défaut par la commune de procéder aux nominations, elle passa eo ipso par une dévolution naturelle aux juges de paix. Puis, tacitement, la prépondérance des juges de paix transforma aisément le droit de confirmation et de refus en un droit de nomination. L'usage commun de la pratique était des lors, depuis longtemps les nominations dans de petites sessions de district. Naturellement, il en résulte également la prestation de serment par le constable en session, exigible par le « mandamus » des tribunaux supérieurs.

Le constable prête les serments de sujétion, de suprématie et d'abjuration, dans la forme dernière, simplifiée par la législation la plus récente. La preuve par la cène et la déclaration contre la transaultantiation disparaissant ici, les fonctions de prévôt furent dès lors aussi accessibles aux catholiques et aux dissenters. Lorsque les communes exerçaient un droit électoral, parfois par abus on honorait même des étraugers de ces fonctions les plus désagréables.

La capacité reposait, d'après le droit antérieur, sur le précepte, que chaque habitant permanent, dans la paroisse ou la localité, est obligé de servir durant une année comme constable pourvu:

4º Qu'il ait un good character et l'ability, l'intelligence, points à l'égard desquels les juges de paix peuvent se prononcer selon leur libre arbitre, lors de la nomination ou de la confirmation, et ne doivent donc pas, par exemple, admettre des délinquants, des personnes ne sachant pas écrire ou trop simples;

2º Qu'il ne jouisse pas d'une exemption spéciale, qui est accordée par les lois et les chartes de liberté dans un grand nombre de cas, d'une manière analogue à l'exemption du service du jury.

Sont exemptés de ce service : les pairs, les membres du Parlement, les juges de district, les juges de paix, les « deputy lieutenants » de la milice, les ecclésiastiques de l'Église établie, les ecclésiastiques catholiques et les dissidents moyennant l'accomplissement des formalités légales, les avocats et les avoués pratiquants au sens le plus étendu, les employés inférieurs des tribunaux en activité, les « coroners », les inspecteurs des prisons, les médecins et les chirurgiens appartenant aux grands colléges médicaux, les apothicaires pratiquants avant recu une coucession formelle, les officiers de la marine et de l'armée en solde entière, les personnes servant volontairement dans la yeomanry, les pilotes, les employés de la maison royale, tous les employés des douanes et des accises, les shériffs et leurs employés, les « high constables », les secrétaires des unions des pauvres et les présidents des maisons des travail des unions, les marguilliers, les inspecteurs des pauvres, les employés de l'assistance des pauvres, les employés de l'état civil, les secrétaires communaux, les « parish clerks ». les constables rémunérés des comtés et des districts. Cette liste a été fixée par 3 et 6 Vict., c. 109, § 6 (1); les employés des postes y ont été oubliés (1 Vict., c. 52, § 12).

Celui qui, d'après ces principes, est capable et obligé, et nommé constable par l'autorité compétente, doit accepter les fonctions, prêter le serment et se charger des affaires; en cas de refus il est soumis à une procédure répressive (indictment) et condamné par les sessions à une peine arbitraire. Dans les cas de maladie et d'absence, un rancienne pratique admet cependant déjà un remplaçant. Petit à petit on céda tant à la répugnance contre ces fonctions, que la fonction de substitut tu admise (on en peut trouver au prix de 5 à 10 liv. st.). Le substitut, après que le juge de paix a examiné sa capacité, prête serment, et se charge de toute la fonction et de la responsabilité de celui qui en est chargé. Ainsi naquit une différence entre les stipendiary constables et les constables in their oun right, qui formaient déjà la transition au système postérieur des constables soldés, constabulary.

La démission des constables peut être donnée à la suite de motifs importants (four good cause), par la même autorité qui les nomme, 2 Hawkins, c. x, § 38. La démission a lieu donc par résolution officielle des « quarters sessions » ou d'une « special session»; et cette forme est aussi toujours maintenue pour le high constable. Pour les « underconstables », la démission

<sup>(1)</sup> La pratique antérieure amenail plus d'une contradiction. Sont expressément déclarés incapables : les hôtes litenciés des hôtelleries, brasseries et restaurants, les détaillants de spiritueux, les bracomiers et toutes les personnes condamnées pour cause de ficiente ou de délits infamants (hôta, \$720). En général on admet le précepte d'épargene les classes suprieux. A défaut d'autres personnes convenables, l'ancienne pratique judiciaire avait même astreint à ces fonctions des capitaines de la garde, P liavkins, c. x, § 41. Lors de la écotume locale qui astreint au service de constable à tour de rôte, les femmes s'y sont ves elles-mêmes astreintes lorsqu'es étaient domiciliées (hôtd., § 37). En pareil cas on applique le principe du remplacement.

dans les cas les plus pressants, peut avoir lieu par deux juges de paix, de même que dans les cas de nécessité ils sont autorisés à les nommer. Les personnes nommées dans la « court leet » sont démissionnées par elles.

La décadence des fonctions de constable perce déjà dans ce qui subsiste par beaucoup de circonstances. Les affaires indépendantes spéciales des communes locales et le droit de convocation de la commune étaient, avec le cours des siècles, passés de plus en plus aux marguilliers, aux inspecteurs des pauvres et des routes. Les fonctions de simple prévôt de police sont rejetées de plus en plus au second plan, devant les affaires de l'agent de police, dont les juges de paix devaient se servir. Le changement annuel des fonctions augmenta le manque d'importance. L'admission facile d'un substitut eut pour résultat, que l'appelé se cherchait au moindre prix possible et que les juges de paix n'étaient pas trop rigides dans l'examen de la capacité. Lorsque la commune avait encore le droit d'élection, il en résultait fréquemment que l'on pe choisissait, par suite de chicanes, des personnes, que pour leur extorquer une amende ou une rémunération pour un substitut. Les fonctions n'étaient pour ainsi dire recherchées que par ceux qui préfèrent mériter des émoluments par un service de messager plutôt que par un travail régulier. Cela semblait le plus étonnant là où la tradition en avait fait un service à tour de rôle. De là le constable se présentait déià depuis longtemps sous les apparences d'un serviteur de police en décadence, peu efficace et de peu de confiance.

La dernière tentative de restaurer l'antique sonotion et de lui conserver le caractère d'une charge communale, date de la loi sur les constables paroissiaux (parish constables). Act. 5 et 6 Vict., c. 101, qui, par le mode de nomination et les prescriptions sur la capacité, tenta d'obtenir la nomination de personnes honorables.

La nouvelle loi de réforme n'a pu contribuer que fort peu à lui rendre la vie. Dans quelques circonscriptions agricoles la fonction avait encore dans la personne d'un fermier l'apparence estimable d'une prévôté allemande; mais généralement elles étaient évitées dans les villes et les campagnes par les classes la borieuses et moyennes, et recherchées par de petits industriels déchus, de petits marchands, des journaliers, qui gagnent plus volontiers 2 sch. par course qu'en suivant leur métier. Dans la campagne il y avait un très grand nombre de constables ne sachant pas écrire. Il y ajoute cette idée traditionnelle, qui se développe dans le serviteur communal, que l'argent ainsi gagné n'appartient pas à la famille, mais légalement au cabaret et doit y être consommée. Notre agent de police, ivrogne de l'ancien style, dans les petites villes allemandes, présente le plus d'analogie avec lui (1).

Les articles suivants sont contenus dans cette loi :

ART. 1. Les juges de paix de chaque division doivent tenir annuellement une session, dans le but de nommer les constables entre le 24 mars et le 9 avril.

Art. 2. Afin de s'y préparer, deux juges de paix publient durant la première semaine de février, un ordre aux inspecteurs des pauvres, de rédiger une liste d'un nombre suffisant de citovens canables et obligés de servir comme constables.

Ant. 3. Les inspecteurs des pauvres, après avoir reçu cet avis, convoquent dans les qualorze jours une assemblée paroissiale, vestry », qui étabit la liste des personnes ainsi qualifiées, en indiquant le nom, le lieu de domicile et la profession; et en tous cas, aussi avec un appendice, contenant les noms des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées, mais qui veulent servir (et peuvent être utilisées comme substituts).

ART. 4. Les juges de paix peuvent aussi résoudre auparavant,

<sup>(1)</sup> Les Minutes of the proceedings of the select committee on the particle consider bits, 1845, renferment les spréliminaires de la 10 de 5 Vet., renferment les préliminaires de la 10 de 5 Vet., c. 52; 18 et 11 Vet., c. 52; 28 et 11 Vet., c. 52; 29 et 12 Vet.,

dans une session spéciale, de réunir dans le but de cette loi, différentes paroisses, ou d'unir des localités ne formant pas paroisses avec la paroisse. Les habitants des localités ainsi adjointes peuvent alors voter avec l'assemblée communale de la paroisse à laquelle ils sont attachés.

Aar. 5. Est qualifié pour les fonctions de constable tout homme physiquement capable, de l'âge de 25 à 33 ans, habitant dans la paroisse, taxé pour le « poor rate » ou le « countyrate », ayant une fortune ou une location de 4 liv. sterl. en rente foncière ou davantage.

ART. 6-7. Motifs d'exemption ou d'indignité (voy. plus haut). ART. 8-10. Les inspecteurs des pauvres doivent suspendre

la liste ainsi formée, les trois premiers dimanches de mars, à la porte de chaque église, avec l'indication, que lors de la session spéciale prochaine, les objections à faire valoir contre elle seraient reçues par les juges de paix. Les inspecteurs des panvres doivent apparaître à cette session spéciale, vérifier leur liste et répondre sous serment aux questions faites à ce sujet. Celui qui réclame peut, sur la déclaration sacramentelle, outre témoignage ou notoriété, être rayé comme non qualifié ou exempté; il en est de même des insensés, des idiots, des sourds, des muets ou des personnes incapables pour autres défants physiques. La liste ainsi rectifiée est confirmée (alloved) par au moins deux juges de paix.

Ant. 41-42. Sur la liste confirmée les juges de paix nomment alors, en tenant compte de l'étendue et de la population des paroisses, le nombre de constables nécessaires pour le service de l'année suivante. Celui qui a servi une fois peut décine une rétiération aussi longtemps qu'il existe quelque part dans la paroisse une personne qui n'a pas encore servi. Celui qui est nommé prête le serment professionnel, mais peut avec l'acceptation du juge de paix fournir un substitut.

Ant. 13. Le refus de se charger de la fonction, sans motifs importants reconnus par le juge de paix est menacé d'une amende jusqu'a 10 liv.; le refus d'exercer après avoir prêté serment. d'une amende de 3 liv. devant deux juges de paix.

- ART. 14. Publication de la nomination.
- Ant. 15. Les constables ainsi nommés ont dans toute la sphère du comté, y compris toutes les «liberties» et enclaves, et dans la circonscription du comté joignant tous les pouvoirs, priviléges, immunités, devoirs et responsabilité d'un constable dans sa circonscription constablulaire, mais ne sont cependant astreints à agir hors de leur circonscription communale, que sur un spécial warrant du juge de paix.

Ant. 16. An cas où un constable meurt ou devient incapable de remplir sa charge, l'inspecteur des pauvres doit aussitôt en donner avis à un juge de paix en activité, il en est de même lorsqu'un élu refuse de se charger des fonctions. Alors en cas de nécessité le constable de l'année précédente doit rentrer en charge, jusqu'a ce que l'on en nomme un nouveau à la plus prochaine « petty session » pour le reste de l'année en cours.

ART. 17. Les « quarter sessions » moyennant confirmation par le ministre de l'intérieur peuvent rédiger un tarif des émoluments du constable.

ART. 18-20. Les assemblées communales peuvent aussi résoudre la nomination de constables soldés (§ 49).

Anv. 21. Tous les constables nommés encore près d'une « court leet, turn », ou d'une autre manière divergente seront désormais dus d'après les prescriptions de cette loi ou des lois sur les constables soldés. L'ancien mode de nomination ne peut continuer que pour d'autres objets communaux à l'exclusion de l'administration de la police (unconnected with the preservation of the peace).

ART. 22 et suiv. Les « quarter sessions » peuvent en des endroits où cela leur paraît nécessaire ordonner l'établissement de maisons de détention de simple police « lock np houses », aux frais de la caisse de district; le « superintending constable » nommé dans ce but peut alors être proposé comme le supérieur des constables locaux.

## 8 4

#### LES SPECIAL CONSTABLES

La décadence des anciens constables communaux et le besoin d'une police plus efficace ont produit, il y a une génération, la tentative vraiment anglaise d'obvier à ce qui manquait, par une obligation pour toute la commune en masse de servir comme constable dans les cas extraordinaires. La première loi Geo. IV. c. 37, fut plus tard remplacée par celle plus complète 1 et 2 Guill. IV, c. 41. L'administration de district se trouve ainsi autorisée, dans les cas d'urgente nécessité, à faire prêter serment aux habitants en leur attribuant les droits et les devoirs des constables pour un court espace de temps.

ART. 1. Aussitôt que deux ou plusieurs juges de paix d'une circonscription de police trouvent, d'après le serment d'un témoin croyable, que dans cette circonscription communale il s'est produit un tumulte, une sédition ou une félonie ou qu'il faut selon toute vraisemblance s'attendre à en voir éclater un. et qu'ils sont d'avis que les agents de la police ordinaire sont insuffisants pour maintenir la paix et assurer la protection des habitants et la sécurité des propriétés en ce lieu; ils sont autorisés à nommer par un ordre (precept) écrit et de faire prêter serment comme constables spéciaux pour un temps déterminé. autant de personnes domiciliées (householders) ou autres personnes qui ne sont pas légalement affranchies du service. Mais ils doivent aussitôt dénoncer au ministre de l'intérieur et au lord lieutenant du comté, la nomination et les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. Le serment professionnel doit tendre à : agir comme « special constable » pour la paroisse N... afin d'assurer de toutes ses forces, le maintien de la paix, et afin d'empêcher tous les délits contre la personne et la fortune des sujets de la reine. »

ART. 2. Dans les cas de l'espèce, le ministre de l'intérieur peut aussi, sur la présentation de deux juges de paix, ordonner que les personnes légalement exemptées du service seront néanmoins appelées et prêteront serment pour deux mois au maximum.

ART. 5. Le ministre peut aussi de par sa charge avertir le lord lieutenant du comté de nommer des constables spéciaux de la manière prédite pour tout le comté ou pour certaines localités et leur faire prêter serment, sans tenir compte des motifs d'exemption pour un délai maximum de trois mois.

ART. 4. Les juges de paix dans une session spéciale peuvent publier des règlements pour la conduite des « special constables » et renvoyer des individus pour leur mauvaise conduite ou leur négligence au service.

Art. 5. Chaque « special constable » possède dans sa commune et daus toute la circonscription de la juridiction du juge de paix qui l'a commissiouné, tous les pouvoirs, immunités, devoirs et responsabilité d'un constable ordinaire dans sa circonscriution.

Art. 6. Les juges de paix des comtés environnants (deux ou plus) peuvent aussi convenir d'appliquer les compagnies de « suecial constable » dans un comté voisin.

Art. 7-8. Le refus d'accepter la charge, de prêter serment, la désobéissance aux ordres légaux, sont menacés d'une amende dont le maximum est de 5 liv. devant deux jinges de paix, mais en teuant toutefois équitablement compte des empéchements pour cause de maladie, ou des empéchements inévitables.

Ant. 9. Les « special constables » ainsi nommés peuvent être suspendus totalement ou pour partie, par résolution d'une « special session », avec dénonciation immédiate au ministre de l'intérieur et au lord lieutenant. Celui qui est démissioné doit remettre son bâton.

Art. 14. L'attaque ou la résistance effective contre un pareil fonctionnaire durant son service, l'action de suscite rod'exciter d'autres personnes à cet effet, est punie alternativement soit d'une amende de 20 liv. devant deux juges de paix, soit des peines criminelles ordinaires contre la résistance à un constable. Ant. 15. Les frais de la special constabulary et, selon les circonstances, d'équitables rémunérations en cas de pertes, peuvent être fixés par une « special session » et être imputés sur la caisse de district.

D'après 5 et 6 Guill, IV, c. 43, même les personnes qui ne résident pas dans le lieu où elles doivent agir, peuvent prêter serment comme « special constables ». Dans des cas pressants on peut aussi lever une « special constabulary » sans proposition particulière, ex-officio. Pour des cas où des troubles sont suscités par la création de chemins de fer et d'autres grandes entreprises analogues, le stat. 1 et 2 Vict., c. 80 ordonne que les frais d'un appel fait pour ces motifs doivent être supportés par la société. Les « special sessions » peuvent alors, sur le pied d'une triple déclaration sous serment, émettre un ordre obligatoire pour la société, mais avec recours au ministre de l'intérieur, qui peut casser l'ordre (disallow) on régulariser le montant des postes liquidés. Ce qui tombe par suite de la diminution est imputé sur la caisse de district. La loi sur les « special constables » n'est pas applicable en Écosse et en Irlande, où l'on n'a rien tenté de pareil.

8 5

# LA POLICE MÉTROPOLITAINE « METROPOLITAN POLICE »

Les choses prirent un cours tout à fait différent de celui que nous venons d'exposer pour les tentatives de revérification des éléments communaux de la police, dans la métropole, c'est à dire dans cet ensemble de paroisses qui entourent la cité de Londrès. Les rapports cosmopolites de ces masses de maisons et d'hommes qui recouvrent des portions de différents comtés avaient dès les temps anciens, alors que tout était encore simple, empéché l'existence d'une vie communale rigoureusement limitée.

Il ne faut pas confondre l'ancienne organisation de la police

dans la métropole avec la constitution corporative de la cité, que nous décrirons au § 6, ch. vi.

- On peut donner dans l'esquisse suivante une idée des principaux groupes de cet immense amoncellement d'hommes et de maisons.
- 1. La cité de Londres, la ville vraiment ancienne et la ville commerçante (qui embrasse maintenant à peine 1/23 de l'ensemble de la population), possède depuis le moyen âge sa constitution municipale très indépendante, et la juridiction de police du lord maire et des aldermen. Par 10 Geo. II, c. 22, elle acquit un système de pavage, d'éclairage, de nettoyage et de garde; par 11 Geo. III, c. 29 une loi municipale sur les constructions, un règlement sur la police de la voirie, et un système d'égouts qui pendant un certain temps fut considéré comme typique. Joignez-y une foule de lois complémentaires et d'actes locaux pour des places, docks, rues et institutions spéciales.
- 2. La cité et la franchise de Westminster formaient une « court leet » seigneuriale sous un « high steward (viager), under-steward et high ballift, » institués par le chapitre de l'abbaye de Westminster. Par des actes privés, 27 Elis. et l'GChar. I, douze quartiers furent crées, ewards, » dans chacun desquels un bourgeois est institué chef de la police, et dirige alors l'administration locale avec le doyen ou « high steward » de Westminister. Par 29 Geo. II, c. 25, le doyen ou son « high steward » est autorisé à nommer quatre-viugt constables en court leet » En même temps, on crée une commission de police locale (annoyance-jury), de quarante-huit habitants pour vérifier les poids et mesures et pour dénoncer les délits publics. Par 2 Geo. III, c. 21, on établit un meilleur système de pavage, de nettoyage, d'éclairage, et de veille, et ce dernier est spécialement améliorée par une loi ultérieure.
- 5. Le bourg électoral de Southwark, qui se trouve sous heaucoup de rapports assujetti à l'administration de la police, obtint cependant par 28 Geo. II. c. 9; 6 Geo. III. c. 24, sa loi particulière sur le pavage, l'éclairage, la garde, les marchés, la voirie et les transports.

4. Les autres masses de paroisses, autrefois des franchises, des villages et faubourgs, remplissaient comme un ville compacte la partie restaute de Londres, avec leur police locale spéciale, et une administration communale qui veillait à la surveillance, à la propreté et à l'ordre dans les rues au moyen du système ordinaire des impôts communaux. Pour compléter les pouvoirs administratifs il fallut cependant également ici de nombreux actes spéciaux, qui instituèrent de nombreux a local trusts », comités administratifs, dont les marguilliers et les inspecteurs des pauvres étaient membres à titre de leur office.

Dans quelques-uns de ces groupes il avait bientôt fallu des institutions plus étendues.

- a. Pour Ladministration de la police, depuis longtemps déjà se trouvait établie une cour de police royale avec trois juges soldès dans Bow street. Par 52 Geo. III, c. 35; 42 Geo. III, c. 64; 47 Geo. III, c. 42, ce système fut étendu à toute l'agglomération de la cité, ce qui fit augmenter le nombre de juges jusqu'à vingt et un, divisés entre onze cours. Ils sont chargés alors aussi d'être juges de police répressive et juges d'instruction, et de différentes autres affaires du ressort de la justice de paix, distributions de licences, « orders of removals, » etc. La police du fleuve est organisée d'une manière analogue par les « thames police acts » 59 et 40 Geo. III, c. 87, etc. Il est déjà visible que sans lien communal vivant et fixe les fonctions de juge de paix ne sont pas suffisantes comme fonctions honorifiques.
- b. Pour le système des latrines et des égouts (commissioners of sewers), il y a de nombreux actes locaux s'étendant à plusieurs paroisses, d'après l'analogie de l'ancienne loi sur les latrines de l'époque de Henri VI et VIII. Il s'y rattache d'autres actes locaux sur l'aménagement des eaux par l'inspection des eaux depuis Jacques [r. Dans ces derniers temps il en est né un système communal tout nouveau (ch. ux, § 6).
- c. Pour le système de locomotion (hackney coaches), il y a depuis 9 Anne, c. 23, une loi générale à laquelle se rattachent

des ordonnances postérieures sur la locomotion au sens le plus étendu, spécialement 24 Geo. II, stat. 2, c. 27 et autres (cf. § 18); pour le transport des personnes sur la Tamise, if y a la loi pour les « watermen » 54 Geo. III, c. 36 avec des règles complémentaires du conseil communal de la cité.

d. Depuis le grand incendie de 1666 est née également une loi générale sur les incendies et les bâtisses, au point de vue de la police des incendies, qui reçurent une certaine solution définitive par 14 Geo. III, c. 78.

Ainsi, les besoins les plus pressants de la vie municipale, se trouvaient satisfaits (1).

Ainsi, dans la grande majorité des paroisses, on avait, depuis plusieurs générations, di se contenter de pourvoir aux besoins communaux les plus pressants par des lois et des administrations spéciales, que l'on saluait communément à leur naissance comme de grands progrès, mais qu'une génération plus tard était accoutumée à tenir pour des institutions insuffisantes, en décadence et dans l'abandon.

Les fonctions de constable formant, même dans les communes les plus vivaces de l'Angleterre, le point le plus délicat, dans ces masses sans consistance et sans liens le système des constables et des veilles de nuit était l'un des points les plus faibles et avait amené, à la fin du dix-huitième siècle, par sa combinaison avec le mauvais éclairage des rues, un état d'incroyable insécurité dans les alentours immédiats de la capitale. Le motif principal se trouvait dans la limitation des administrations des paroisses, qui étaient restreintes à leurs propres recettes financières. Sir Robert Peel possède ici le mérite d'une récettes financières. Sir Robert Peel possède ici le mérite d'une rioritable. Par 10 Geo. IV, c. 44, la capitale est organisée dans une étendue d'abord de sept milles anglais, autour de « Charing cross » en un district de police, qui fut ensuite augmenté d'une manière très importante. Les compagnies de

<sup>(1)</sup> Le Treatise on the police of the metropolis London, 1796, in-8°, contient un apercu intéressant sur l'état des choses à cette époque.

veilleurs existantes sont abolies, et à leur place on mit une force organisée à moitié militairement et soldée. En même temps se rencontre une séparation de la police administrative d'avec la police judiciaire. Pour la première on organise une sorte de préfecture de police, pour la dernière on organise à nouveau les fonctions de juge de police. En même temps que l'organisation à nouveau, se rencontre ensuite également le nom moderne de police, en place de l'ancienne conservation de la paix. Pour réunir les frais nécessaires et importants on lève dans tout le district un « police rate » sur la « real visible property », dont le maximum ne doit jamais dépasser 3 1/2 p. c. du revenu, tel qu'il est évalué pour l'impôt du district. Par 3 et 4 Guill. IV, c. 89 naquit un système de subsides de l'État très fertile en conséquences. Sur le certificat du ministre de l'intérieur, que la taxe et les arriérés ont été réellement payés dans une paroisse, le ministère des finances concède des subsides sur le fonds consolidé, au début avec la réserve, que la somme totale ne dépasse pas annuellement 60,000 liv. st. Le système des subsides de l'État jusqu'au quart des frais généraux devint alors l'un des éléments principaux pour assurer la centralisation ultérieure de l'administration de la police, et un modèle pour une procédure analogue dans tout le pays.

1. L'établissement de compagnies organisées à moitié militairement (1) forme les premiers linéaments du nouveau système, pour lequel cependant les dénominations, l'uniforme et

(1) Les compagnies soldées de la metropolitan poice se sont accrues considérablement un megénération. Lorsqu'en 1839 elles furent introducties, it existait dans la métropole déjà 757 agents de police communale, 2,783 velieleurs de anti, plus de 190 veilleurs privés est patrouties de la police Bon-sirex. Le chiffre de la constabulary rémunérén résuit donc pas excessir, (Chi état des compagnies, ainsi que des fraits médicaux, des chevaux, des stations, de l'éclairage et du chauffage se trouve dans la première partie, fonsis, froit demissirie, 374.1) Pautiens relevés satistiques sont donnés par Fletcher, Sastistical Account of the police of the metropois, Journal of the statistical Sociéty, I. XIII, pps. 281. Ci., 1, pp. 39. Sex tres constables de

toute imitation de l'armée permanente ont été le plus soigneusement évités qu'il a été possible. Les compagnies sont sous les ordres d'un inspecting superintendent (600 liv. st.); sous celui-ci il v a des « superintendents » (250 liv. st.), « inspectors » (116 2/3 liv. st.), « serjeants » (63 1/3 liv. st.), simples constables (42 1/2 liv. st. à 55 liv. st.). Le nombre total comporte maintenant environ 6,000 hommes. Toutes ces compagnies ont les attributions de la charge des constables dans toute la circonscription de police, dans les comtés du Berkshire et du Buckinghamshire, sur la Tamise, et dans quelques autres circonscriptions voisines (2 et 3 Vict., c. 47, § 5). Quelques-uns prêtent aussi, comme constables, un serment particulier, pour le domaine des palais royaux. Chaque cour de police, recoit en outre le nombre nécessaire d'hommes pour pourvoir aux citations et à l'exécution de tous les ordres des juges.

La subordination des compagnies au pouvoir central est garantie parce que : 1º leur installation a lieu sous la direc-

city qui en sont séparés, mais sont organisés d'une manière anaiogue, voyez l'aperçu aux *Parl.*, *Pap.*, 1852, n° 491, t. XLI, pag. 477.

Les Parl. Pap., 1857, sess. I, nº 66, t. XIII, pag. 243, donnent la somme totale des frais de la police métropolitaine : 474,852 1/3 liv. Les paroisses en fournirent par le police rate 355,056 liv., le surplus émanait de subsides parlementaires et de contributions émanant d'instituts et de sociétés. Postes principaux : la préfecture de police elle-même, les employés et les locaux, ainsi que les frais de bureaux, 10,757 llv.; les compagnies, 383,478 liv.; les frais médicinaux et les frais funéraires, 2,974 liv.; chevaux, 9,383 liv.; stations de police et locaux des sections, 21,904 liv. (voy. 20 et 21 Vict., c. 64); le feu et la lumière, 13,535 liv. Ajoutez-y sur les fonds consolidés : 35,596 liv. de pensions pour 1,187 pensionnaires; les frais des tribunaux de police, 33,672 2/3 liv. (li s'y trouve ajouté la répartition des frais de police entre les diverses paroisses.) Les compagnies consistaient au 31 décembre 1856 de 18 superintendents (200 à 440 iiv.), 142 inspecteurs (118 1/3 liv. à 200 iiv.), 631 sergeants (83 2/3 liv. à 109 1/6 liv.), 5,056 constables (49 1/3 à 54 2/3 liv.). il paraît maintenant chaque année des apercus dans les Pari. Pap. Il y avait en 1858 : 18 superintendents, 143 inspectors, 623 sergeants, 5,355 constables. (Parl. Pap., 1859, nº 48.) Il y a des relevés comparatifs pour 1851-61 dans ies Parl. Pap., 1861, nº 200 ; et l'état plus détaillé dans les Parl. Pap., 1862, nº 108.

tion du ministre de l'intérieur; 2º parce qu'elles doivent obéri à tous les ordres légaux des « commissioners » établis par l'État, comme les juges de paix sous la nouvelle loi; 5º parce que les « commissioners » peuvent, en leur qualité de « justices » suspendre ou démettre tous les constables, qu'ils tiennent pour faibles, négligents dans leurs fonctions ou insuffisants au nautre titre. Puis les états des traitements et émoluments sont fixés par le ministre; on réserve des gratifications aux services extraordinaires, et on a organisé un fonds de pensions pour les compagnies. Il est défendu aux compagnies, aux officiers et aux employés de la préfecture de police, de prendre une part quelconque aux élections parlementaires par exhortations ou discours, etc., à peine de 100 liv. st. d'amende, à recouvrer par la voie de l'action populaire auprès des tribunaux royaux; la moitié es assurée au plaignant.

Le pouvoir repressif, dit sur les délits des constables dans l'exercice de leurs fonctions, est au contraire attribué aux ignée police. Pour négligence ou atteinte aux devoirs professionnels on peut en général retenir une amende s'élevant au maximum à 10 liv. sur le traitement, ou selon l'arbitre du juge, un emprisonnement d'un mois avec ou sans travail forcé. Celui qui abandonne le service sans avoir un congé cèrit de l'inspecteur et sans avoir avert iu mois d'avance, per de le reliquat de son traitement et est éventuellement soumis à une amende de 3 liv.

Vis-à-vis du public la position des constables est en principe la même que celle des constables communaux avec les modifications suivantes. L'atteinte corporelle ou la résistance effective contre les compagnies ou l'excitation et la complicité dans ces actes, n'est menacée que d'une amende de 5 liv., ou d'un emprisonnement d'un mois (§ 18); les pouvoirs des compagnies pour visiter les bateaux et vaisseaux à l'ancre sur la Tamise, sont essentiellement augmentés (§ 35 à 35) du droit d'arrestation en cas de flagrant délit (§ 34-62); contre les inconnus (§ 63); contre les vagabonds (§ 64); pour les assaults, attaques graves (§ 65); et contre les transports suspects (§§ 66, 67). Dans des cas plus légers, le constable peut aussi accepter une

caution (bail), c'est à dire laisser sortir de la maison de détention celui qui a été arrêté (§§ 70, 71).

- Il. La création d'une préfecture de police administrative est le second élément de la nouvelle organisation. Le caractère iudiciaire était demeuré jusqu'ici prépondérant (au sens d'après lequel an moyen âge la constitution communale et le tribunal communal coincidaient). Pareillement la procédure des juges de paix était formulée d'une manière similaire, à la procédure judiciaire ordinaire. Le nom de conservation de la paix était ici la désignation populaire du maintien de la police selon l'esprit juridique. Mais dès que l'administration de la police dans la capitale vint à se séparer entièrement de la commune, il se présenta, comme sur le continent, la nécessité de la séparation de l'administration et de la justice, qui devient indispensable dans un état bureaucratique, afin que la partie mobile n'entraine pas avec elle l'application de la loi, que la partie stable ne lèse pas la partie changeaute chaque jour. Les fonctions de juge de paix se séparent donc en une judicature de police et en une sorte de préfecture de police. La dernière est, lors de la première création, organisée par le moyen de deux « commissioners » coordonnés, qui ne sont nommés « juges de paix, qu'exclusivement pour les actes de police » sans fonctions judiciaires et constituent une autorité administrative révocable à laquelle appartiennent :
- 1. La direction et l'administration économique de la « constaluary » et de ses inspecteurs; pour les constables le droit de nomination, pour les autorités supérieurs le droit de présentation, ce qui a organisé très promptement une ascension des positions inférieures aux plus élevées. Elle divise les compagnies d'après les différentes branches de service et constitue l'autorité supérieure sur les stations de police et maisons de détention.
- Publication de règlements pour éviter les obstacles à la libre circulation dans les rues et pour tenir des marchés, avec le pouvoir de réprimer les marchés non autorisés.
  - 5. A la place du « registrar of hackney carriages » qui a

été abolie, la préfecture fixe les lieux de stationnement des voitures, examiue leur état, accorde les licences aux cochers, conducteurs et valets de pieds pour les lieux de stationnement.

- 4. Elle surveille l'exécution du contrôle de la police sur les maisons des logeurs d'après le « common lodging houses Act. »
- Elle peut autoriser ses employés à entrer dans les théâtres et maisons de jeu non autorisées et à arrêter les personnes qui y sont trouvées.

Le développement ultérieur rendit l'organisation des autorités encore plus bureaucratique, en ce que l'on institua un premier commissioner (président, préfet de police), avec deux sous-commissaires (19 Vict., c. 2.)

L'administration de la cité imita cette organisation et installa pareillement en 1859 son directeur de la police urbaine, « commissiouer », éligible par le conseil communal, confirmé par la couronne (ministre de l'intérieur).

La préfecture de police de la métropole est une autorité administrative. Il va de soi que pour ces « commissioners » il ne s'agit d'aucune capacité par suite de propriété foncière, c'est le fonctionnaire bureaucratique pur et simple, que nous voyons apparaitre. Le « commissioner » prête un serment à titre de sa charge comme justice, mais avec l'adjonction, qu'il remplira les devoirs et jouira des pouvoirs des juges de paix sous et en vertu de facte 10 Geo. IV. La loi elle-même l'exclut de toutes les affaires tant des « quarter sessions », que des affaires des divers juges de paix « out of sessions », et le restreint à ces affaires, relatives au maintien de la paix, à empécher les délits, à découvrir et à emprisonner les malfaiteurs, et à excéuter la présente loi.

Les institutious réglementaires de cette nouvelle police sont on le comprend, devenues un objet d'attention pour le continent. Il s'y rattache le règlement de la police nouvellement établie à Londres (Hambourg, 1850) (1).

<sup>(1)</sup> Il faut consulter aussi le Manuel d'instructions sur les gardes de potice de la cavitale de Londres (Briangen, 1849).

III. Les juges de police soldés, « stipendiary magistrates » sont alors coordonnés à cette autorité administrative. Ils ont recu par 2 et 3 Vict., c. 71 un nouveau règlement. A eux appartiennent, d'une manière exclusive, les fonctions de juges de répression, de juge d'instruction et le pouvoir répressif proprement dit sur les compagnies. Leurs circonscriptions sont réglées par des ordres du conseil privé (règlements généraux), leurs actes administratifs le sont par des règlements du ministre de l'intérieur. La capacité pour ces fonctions de juge ne repose pas sur la propriété foncière, mais sur une pratique septennale comme avocat, la nomination a lieu à vie, les traitements (1,000 liv.), comme tous ceux des juges, sont imputés sur le fonds consolidé. Ici également se présentent déjà des traces de l'établissement d'une classe d'employés. Par 21 et 22 Vict., c. 75, les juges de police rémunérés sont déclarés capables d'être admis aux places de juge à Londres, même si la condition d'une pratique septennale comme avocat leur manquait. Il leur est aussi permis avec l'autorisation du ministre de l'intérieur de se nommer un substitut (1).

(1) Les fonctions de juge de police dans la métropole consistent d'ordinaire en deux juges qui, à tour de rôle, siégent trois jours par semaine chacun, avec deux clerks et un certain personnel inférieur. La nouvelle loi pour les tribunaux de police, 2 et 3 Vict., c. 71, complétée par 3 et 4 Vict., c. 84, abandonne à l'autorité administrative le soin de décider du nombre des cours de police, de leurs circonscriptions, du nombre des juges et du lieu de la tenue des séances. En cas d'érection de tribunaux civils locaux, il y a la réserve de nommer le juge de police en même temps juge civil, sans qu'il en doive résulter une prétention à une augmentation de traitement. Les heures des séances sont de dix à cinq heures, sous réserve d'une modification par le ministre. Lorsque légalement deux juges de paix doivent agir de concert, il suffit dans cette juridiction d'un acte d'un seul juge de police. Les juges de police, sous la présidence de leur chief magistrate, doivent tenir des sessions trimestrielles spéciales d'après les ordres précis du ministre, se communiquer leur expérience dans l'administration de la police et envoyer des rapports au ministre. Le receveur (receiver), les greffiers et employés inférieurs sont nommés par le ministre, qui fixe leurs etats, nomme les clerks parmi les avoués et d'après certains principes (§§ 4-9).

Dans les §§ 17 et suiv., 44 et suiv. et ailleurs passim, la loi renferme anssi des prescriptions de procédure, la plupart des simplifications. Dans le § 43 IV. La loi sur la police métropolitaine renferme en même temps une loi assez complète pour la police, qui se tient il est vrai, d'après son caractère fondamental, dans la sphère du domaine de la procédure répressive sommaire, mais multiplie aussi les cas de répression d'après les besoins locaux d'une ville cosmopolite, et saisti fréquemment le point de fait en dehors de ces limites. C'est ainsi que dans le § 94 se trouve un régionement pour la police des rues, en 17 articles, il commètie des amendes pécuniaires jusqu'à 40 sch.; et donne pouvoir à tout constable de saisir lui-même chaque déliuquant qu'il surprend en flagrant délit, sans mandat d'arrêt. Le § 80 contient, en 8 articles, une seconde série de pénalités contre les empêchements apportés à la libre circulation.

L'impression totale du système, jusqu'ici sous la direction intelligente et prudente d'un chef de la police expérimenté, a, on ne saurait le nier, été favorable. Il est vrai qu'aucune police du continent n'agit avec aussi peu de bruit, et néanmoins avec autant d'énergie, sans passe-ports, sans déclaration de domicile, et il semble sans aucune vexation pour le public, au moins des hautes classes. Cette expérience favorable apporta au nouveau système une certaine popularité dans une circonscription, qui embrasse déjà plus du septième de la population totale de l'Angleterre et du pays de Galles, et ne pouvait pas demeurer

une taxe simple et peu Giovée pour les émoluments. Au § 33 le juge de police recoit un droit général d'abaisser la peine pour l'ensemble du domaine pénal, sans fixation d'un minimum (avec la seule réserve que pour les peines fiscales l'inspection générale doit consentir à une réduction au dessous du minimum légal). Dans le § 33 le juge reçoit le pouvoir de rayer en tout ou en partie la part du déconcièteur acquise à l'informer. Dans le § 36 il y a la réserve de l'appel aux quarter assions du comité dans tous les cas où la prien prononcée dépasse à l'iv. ou un mois de prison.

Les Extracts from acts of parliament for the information and guidance of the Statistical Society, 1. N. pag. 292, renferment un hon aperçu sur la position des juges de police. Il y a des aperçus statistiques dans le Journal of the Statistical Society, 1. N. 292, 292. Des tableaux de répression sur les délitis dons le personnel de police et sur les démissions : Farl. Pap., 1833, n° 544. L'état le plus récent des fonctions dans les tribunaux de police : Parl. Pap., 1861, 1. XXIXI, pag. 125. sans influence sur « l'opinion publique » relativement à l'organisation de la police.

### NOTE SUR LE RÈGLEMENT DE POLICE DE LA MÉTROPOLE.

ii comprend les rubriques capitales suivantes :

10 Délits commis sur la Tamise (achat de portion d'une cargaison ou de marchandises d'un dock à un mateiot, action de jeter des objets dans le fleuve. feux dangereux ailumés à bord, etc.); 2º Délits dans les docks, les canaux, etc. (possession d'instruments pour vider les tonneaux, les bailots de marchandises, etc.); 3º Réglement sur les hôtelleries (célébration du dimanche, vonte de spiritueux aux mineurs, support d'une disorderly conduct) ; 4º Maisons de ieux (droit de visite, pouvoir d'emprisonner tontes les personnes trouvées en ces lieux, de salsir, eniever et détruire les tables à jeux et instruments, à saisir les enjeux, avec 100 liv, d'amende contre l'entrepreneur, le banquier et toutes les personnes prenant part à la direction, ou la maison de correction fusqu'à six mois avec ou sans travail force); 5° Prêteurs sur gages; 6º Théâtres : 7º Combats de cogs, chasse à l'ours, etc.; 8º Mauvaise conduite dans les rues (en 17 articles : vexation du public par la manipulation de voitures, de chevaux, d'autres animanx dans la rue, la conduite désordonnée de voitures ou l'action de galoper sans mesure, chevaucher ou rouler sur les chemins des piétons, l'affiche non autorisée de piacards, les prostituées qui vexent le public, la vente de livres immoraux, d'images obscènes, chanter des airs licencieux, des menaces et des injures tendant à troubier la paix publique, les armes à feu, les jeux qui empêchent le passage, etc.). D'autres prescriptions sur les attelages de chiens, les chicns enragés, la musique dans les rues, l'ivrognerie : par suite encore une fois en 8 articles : (obstructions des passages par des nettoyages d'objets, l'action de jeter des pierres, les issues, le nettoyage des latrines hors du temps de nuit, négligences dans le nettoyage des canaux et égouts, etc.); 9º Dommages aux propriétés d'autrui (arrestation sommaire, et en cas de refus de réparer le dommage, conduite devant le juge de police, amende jusqu'à 10 liv. et réparation du dommage; si même le dénonciateur est le seul témoin, le dommage prononcé doit être traité comme pénalité). Pour tous les cas, pour iesqueis il n'est pas prévu de peine spéciale : amende jusqu'à 5 liv. ou emprisonnement d'un mois.

Aux §§ 41-29 se trouvent Incorporées dans la loi des prescriptions pénales matériels et une grande portée en matière de police. Le possesseur d'objets, que des motifs importants font supposer avoir été voiés ou acquis illé-galement, est déjà, lorqu'il ne peut pas rendre compte d'une manètre satisfaitante de leur acquisition, sujet à une peine de 5 ilv, ou à un empri-sounement de deux mois pour médemenour (pénalité extraordinaire dissisionnement de deux mois pour médement pénalité extraordinaire dissisionnement deux mois pour de la complexité deux mois pour de la complexité de deux mois pour médement pour de la complexité deux mois pour de la complexité deux mois pour de la complexité de la complexité deux mois pour de la complexité de la complexit

mulée). Pour le même cas on accorde un pouvoir tout à fait extraordinaire de faire des visites domiciliaires sur mandats de perquisition, ainsi que de faire la restitution brevi manu du bien suspect. Par le § 40 le juge de police est autorisé à faire restituer les biens détenus injustement jusqu'à une valeur de 15 liv. après examen préalable du titre de propriété, soit sous condition, soit au fur et à mesure d'une prestation contraire, dont il nent aussi connaître en même temps. Ainsi se trouve créé pour un domaine très étendu d'affaires civiles un tribunal local, qui était précisément nécessaire à Londres. Cela est pareillement étendu à la juridiction sur les difficultés de loyer et les expulsions (§§ 38-39; 3 et 4 Vict., c. 84, § 13). - D'après le § 41 le juge peut aussi citer le propriétaire d'une maison dans laquelle s'est produite une malpropreté dangereuse pour la santé, sur dénonciation des employés de l'administration des pauvres et après avoir entendu la cause. autoriser les employés de la commune à faire faire le nettoyage nécessaire, et à recouvrer les frais sur le propriétaire par la voie exécutoire, germe des Nuisances removal acts futurs.

## § 6

RÉFORME COMPLÈTE DU SYSTÈME DES CONSTABLES. — LA NOUVELLE GENDARMERIE ANGLAISE.

Depuis la création de la police métropolitaine, se trouvaient en présence, l'organisation moderne précise et définie, et le système en décadence du moyen âge, contraste qui facilitait le choix aux opinions actuelles de la population urbaine de l'Anefterre.

Il est exact et indiscutable que l'ancien système de police était calculé pour des circonstances plus simples, dans lesquelles le point capital de l'activité de la police était la protection contre la violence personnelle. En rapport avec ecci se trouvait aussi le zèle vivant de l'ancien temps dans l'accomplissement des services personnels de la police, la levée communale afin de poursuivre les malfaiteurs en fuite (hue and reyle), qui était rappellé de siècle en siècle par des lois spéciales, qui furent ensuite abrogées d'un seul coup par 7 et 8 Geo. IV, c. 27, sans cependant que le principe lui-même le fût, hue and crye d'après la common law). Les nouveaux besoins de

la police exigent dans une beaucoup plus forte mesure la protection contre les vols, les fraudes, les délits d'un caractère astucieux, exigent donc un autre système préventif, ensuite une activité positive de la police économique, et souvent l'ingérence à litre des fonctions, lorsque l'ancienne conservaion de la paix suppose une dénonciation. Assurément les constables patriarcaux ne suffisaient plus alors aux besoins des grandes villes et des districts de fabriques avec leur prolétariat flottant.

Mais il se montrait en Angleterre un sentiment du besoin de la police, dont le fondement git dans le sentiment de la facilité et de la division du travail transféré à l'État, sentiment qui se développe plus promptement et plus fortement dans les classes commerçantes des villes d'une croissance rapide que le seus communal. Demander plus de police et une police rénunérée fut considéré toujours comme l'indice d'un progrès dans les idées.

La loi municipale de 1855 inclina dans ce sens, et admit même comme une partie de la nouvelle constitution des villes, une imitation du système métropolitain. Les petites communes locales et les communautés de district firent une résistance un peu plus longue. La loi 3 et 4 Guill, IV, c. 90 avait d'abord fait une tentative très timide d'établir le nouveau système de la police dans les villes et communes rurales, par la libre acceptation. La commission d'enquête nommée en 1837 marcha avec beaucoup plus de décision, avec l'idée déterminée de développer parmi tous les comtés anglais une force soldée pour la police. Ce qui fut réellement imposé par 2 et 3 Vict., c. 93 et des lois postérieures et recommandé à l'acceptation des « quarter sessions » : grâce à ces lois les constables soldés s'étendirent de commune en commune. Les vues et propositions de la commission d'enquête de 1857 s'étendent comme un fil directeur durant vingt ans dans une série de propositions légales et de mesures gouvernementales, jusqu'à ce qu'enfin par 19 et 20 Vict., c. 69, l'exécution forcée du nouveau système soit prononcée.

La commission d'enquête de 1837 avait réclamé des rapports

des juges de paix dans les plus petites circonscriptions administratives des provinces. Sur 435 divisions 123 se déclarèrent pour l'introduction de la police nationale soldée; 13 se prononcèrent dans le même sens, mais avec la réserve qu'elle demeurerait sous la direction exclusive de la localité: 77 étaient partisans de l'introduction d' « additional constables » rémunérés : 37 regardaient comme nécessaire une augmentation générale de la police de sûreté; 122 voulaient s'en tenir à ce qui existait auparavant. Le rapport fait par la commission sur cette enquête (Parl. Pap., 1839, nº 169) peint l'insuffisance du système en décadence des constables communaux d'une manière très expressive. L'assistance des « spécial constables » est regardée comme insuffisante à vause du défaut de la discipline nécessaire. Le besoin d'une organisation plus vigoureuse résulterait déià de l'existence de tant d'associations privées pour assurer la sécurité publique. Il ne restait donc pas d'autre moyen que de développer partout les compagnies rémunérées, son développement partiel chassant les bandes de voleurs des circonscriptions organisées dans celles qui étaient dépourvues de protection, qui se trouvaient alors dans une situation encore plus mauvaise. Le reste du développement du rapport montre de plus en plus clairement, les opinions de l'école de Manchester, c'est à dire les idées des négociants et industriels de l'État se faisant jour dans la commission. « Chaque personne vivant de délits coûte au bien commun plus qu'un constable rémunéré. » Outre les traitements des juges l'on paie dès maintenant en Angleterre plus de 2,000,000 liv. par an pour la répression des malfaiteurs, somme à laquelle il faut encore ajouter les ressources fournies par les comités volontaires. Il y faut ajouter l'épargue des pertes de temps occasionnées à des milliers de personnes qui sont maintenant levées comme constables, presque sans utilité, ainsi que celle des sommes à fournir pour trouver un substitut. Au lieu et place de ceci il suffirait pour les provinces d'une « constabulary » d'environ 8.000 hommes, dont la dépense annuelle serait de 450,000 liv. dont en outre la caisse de l'État pourrait prendre un quart. Le droit de nomination des compagnies devrait appartenir à ceux qui sont directement responsables de leur efficacité, ce qui pourrait se combiner parfaitement avec « la surveillance et le contrôle » des autorités locales.

Une force ainsi organisée restreindrait moins la liberté personnelle qu'une masse inconsistante de constables communat. Car la connaissance des obligations légales constituerait une partie de l'instruction des compagnies, qui en tous cas devraient recevoir des réglements de conduite. En même temps on recommandait de faire passer périodiquement les hommes d'une circonscription dans une autre, comme cela a été introduit pour les employés de l'administration des contributions à l'intérieur,

Le parti libéral des hommes d'État anglais, dans leur condescendance vis-à-vis des opinions purement économiques des classes riches et influentes, et affilié à une école bureaucratique, qui trouve son centre de gravité dans l'inspectorat des pauvres. s'est promptement familiarisé avec cette manière de voir. La « gentry » des justices de paix au contraire opposa une résistance qui dura plus longtemps. On conserva dans beaucoup de districts cette opinion, que l'introduction du nouveau système n'était qu'un besoin local (spécialement dans les communautés moins condensées dans lesquelles la connaissance personnelle des membres de la commune a cessé et dans lesquels manque au moins, dans les circonstances actuelles, l'esprit communal). Si l'application partielle pousse pour le moment les bandes de voleurs dans les circonscriptions rurales, elles devraient indubitablement bientôt émigrer de nouveau, puisque dans les moindres communes reliées par les liens de la connaissance personnelle leur séjour ne saurait durer. Le développement de compagnies disciplinées par tout le pays, dirigé par les instructions du ministre, et surtout l'augmentation de l'influence de l'antorité centrale, conduiraient à d'autres atteintes au cœur de la constitution du pays. Ces compagnies deviendraient l'instrument d'une tyrannie minutieuse sur les classes inférieures par l'immixtion dans les habitudes de leur vie, et d'inutiles restrictions de leur liberté personnelle. Des ennuis

de cette espèce dans la vie journalière du peuple, ses amusements, occupations, coutumes, produisent plus que toute autre chose, un sentiment de mécontentement et de haine contre l'autorité. Le triomphe de la première opinion sur la seconde dans les degrés subséquents de la législation est sur un moindre pied l'image de la marche de transformation dans la constitution anglaise, qui doit conduire à renforcer le principe monarchinne.

La marche de la législation constitue d'après cela quatre groupes principanx : l'établissement des compagnies soldées 1° dans les villes incorporées; 2° dans les communes locales; 5° dans les comtés et les districts des comtés; 4° application générale pour tout le pays.

I. L'introduction des compagnies soldées dans les villes incorporées eut lieu par la loi municipale 5 et 6 Guill. IV, c. 76, §§ 76-86. La commission de l'administration de la police (watch committee) du conseil communal est autorisée à nommer un nombre suffisant d'hommes capables pour le service de constable durant le jour et la nuit; ils doivent ensuite prêter serment devant un juge de paix municipal, et exercent leurs pouvoirs dans la circonscription d'un demi-mille allemand autour de la ville. La commission ou deux juges de paix peuvent démissionner tout constable pour « négligence dans le service ou pour incapacité »: sa nomination à nouveau ne pourrait avoir lieu ensuite qu'avec l'approbation de ces deux juges de paix. La solde et les rémunérations sont fixées par la commission movennant confirmation du conseil communal; celui-ci admet aussi la prestation de rémunérations pour services extraordinaires, après fixation préalable par un juge de paix. La commission doit envoyer par trimestre au ministre un rapport sur l'état de la « constabulary » durant cette époque (1). L'établis-

<sup>(1)</sup> La loi municipale contient encore quelques mesures de police sur jesquelles il faudra revenir au chap. v, § 10. — Les Parl. Pap., 1832, n' 490, t. XLI, pag. 477 et suiv., donnent un aperçu des constables soldés dans les boroughs. Dans 161 localités, il y en avait alors un nombre total de 4,119.

sement de ces institutions fait cesser l'existence de ces compagnies déjà existantes et formées en suite d'actes locaux (§ 84). Les frais peuvent aussi être levés au moyen d'un « watch rate » complémentaire, auquel ne contribuent pas les quartiers pour lesquels l'institution n'est pas encore nécessaire, 2 et 5 Vict., c. 28; 5 et 4 Vict., c. 28.

II. L'introduction du système dans d'autres communes locales non incorporées fut ensuite tenté par 5 et 4 Guill. IV. c. 90. « Un acte pour la garde et l'éclairage des paroisses » (comparez 5 et 4 Vict., c. 88, § 20). Sur la proposition d'au moins trois contribuables de la commune on peut convoquer une assemblée de tous les contribuables qui décide si l'acte doit être accepté. L'acceptation est-elle résolue, les inspecteurs sont nommés (§ 8), qui de temps en temps nomment un nombre convenable de veilleurs, de patrouilles et d'autres personnes pour protéger les habitants durant le jour et la nuit. Les compagnies prêtent serment comme les constables avec tous les pouvoirs de ceuxci (§ 42) et on leur assigne des circonscriptions de garde, et une solde fixe, telles que les inspecteurs les jugent proportionnées (§ 59). Les frais sont recouvrés par une taxe locale, comme additionnel à la taxe des pauvres, sans cependant dépasser un maximum, fixé auparavant par résolution communale (§§ 32, 53, 39).

La loi agit avec beaucoup plus de résultats sur le nouveau mode de nomination des constables paroissiaux, 5 et 6 Vict., 1, 149. Elle propose aux assemblées communales, précisément au moment où la liste des personnes astreintes au service de constable doit être remise aux juges de paix pour l'élection, le choix décevant d'établir à sa place la division du travail. L'assemblée ainsi convoquée peut par une simple résolution résoudre la nomination d'un ou de plusieure constables rémunérés, pour la paroisse. Une copie de la résolution avec

<sup>(</sup>A Liverpool 806, à Manchester 445, à Birmingham 327, à Bristol 252, à Kingston-upon-Hull 135, à Leeds 145, à Sheffield 122,) L'état actuel sera perceptible dans le relevé total que nous donnerons en terminant.

l'indication du traitement, que la commune veut accorder est alors remis par les inspecteurs des pauvres, aux juges de paix dans la session spéciale pour la nomination des constables (§ 18). Les juges de paix sont-ils d'accord sur le traitement concédé, ils nomment le nombre de constables réclamé, et conservent le droit de les démissionner pour mauvaise conduite. Plusieurs paroisses voisines, se sont-elles unies pour leurs constables, la nomination a lieu en général. Il dépend en cela du jugement du juge de paix de savoir si des constables non rémunérés doivent encore subsister en concurrence avec les autres, ou en nombre moindre qu'auparavant. Mais l'assemblée communale, peut chaque année abroger la résolution prise, et par suite détruire toute l'institution nouvelle. Les traitements sont payés par les inspecteurs des pauvres sur le « poor rate », donc sur la caisse locale (§ 20). Par les §§ 22 et suiv. de la loi les « quarter sessions », sont en outre autorisées à ordonner l'érection de maisons de détention de police (lock-up-houses), pour les personnes arrêtées par les constables, dans les endroits où ils le jugent nécessaire. Ils peuvent acheter les pièces de terre nécessaires à cet effet, mais doivent remettre les plans au ministre de l'intérieur pour confirmation. Les frais sont recouvrés sur la caisse de district (county rate). Les « quarter sessions » nomment le superintending constable, elle fixent également son traitement, le démissionnent et, selon les circonstances, le préposent à la garde d'un certain nombre de paroisses (1).

Par 15 et 14 Vict., c. 20, on ajouta à la loi une série d'amendements divers. Lorsque l'on élève un « lock-up-houses », les juges de paix doivent nommer un constable inspecteur; indépendamment de celui-ci, ensuite un « superintendent constable » particulier pour la division. Les « superintendent constables » doivent être établis à vie et avec traitement fixe (quandiu bene se gesserint). Le système de « lock-up-houses » est étendu à de plus grandes circonscriptions. Les contés voisins peuvent

<sup>(1)</sup> Un aperçu statistique relatif aux compagnies instituées ensuite de cette loi est donnée dans les Parl. Pap., 1853, n° 675, t. LXXVIII, pag. 511.

aussi en établir une en commun sur leurs limites respectives; nommer des « quarter sessions » et des comités municipaux, pour se concerter à ce sujet. La loi 19 et 20 Vict., c. 69, règle la vente des maisons de détention devenues superflues. La flexibilité de ce système contenait aussi les moyens de contraindre des institutions privées à établir une « constabulary »; elle permettait également de les autoriser à ce faire. C'est ainsi que les diverses lois sur les chemins de fer obligent les sociétés à établir une « constabulary » durant leurs travaux. L'acte 5 et 4 Vict., c. 50 assure le maintien de la paix sur les canaux et les fleuves navigables. Des « watchmen » privés (veilleurs particuliers) sont aussi entretenus dans les docks et dans les magasins, mais elles n'en sont pas moins soumises en général aux règlements sur les constables, et aux ordres du « chief constable », 5 et 4 Vic., c. 88, § 19.

III. L'introduction des constables soldés dans des comtés ou circonscriptions entières de comtés eut lieu par 2 et 3 Vict., c. 93; 5 et 4 Vict., c. 88. Les « quarter sessions » furent autorisées ensuite de cela, à organiser une police générale pour tout le comté, sons la direction d'un ou de deux inspecteurs de police de district, « chief constables », nommés par les « quarter sessions » avec l'assentiment du ministre de l'intérieur. Les constables sont nommés sur la présentation de l'inspecteur de police par les juges de paix réunis en une petite session de district. Dans chaque petite circonscription de police (division), on nomme un superintendent aux autres constables. Ces compagnies possèdent alors tous les pouvoirs légaux des constables, d'après le droit commun, ainsi que d'après les statuts, dans tout le domaine du comté, et dans ceux de son voisinage immédiat. Les négligences de service ou les infractions aux obligations en service, sont punies par jugement des deux juges de paix prononcés contre les hommes, de 10 liv. d'amende, ou d'un emprisonnement jusqu'à un mois avec ou sans travail forcé. Les frais sont couverts par un taxe de police (additionnelle au county rate) comme charge de district par conséquent. Les « quarter sessions » avertissent le ministre du nombre d'hommes qu'elles jugent nécessaires ainsi que des traitements qu'elles trouvent convenables de leur attribuer. Le ministre de l'intérieur posséde en particulier, un pouvoir très étendu de publier des réglements obligatoires (rules) relativement à l'administration (gouvernment), et particulièrement à la solde, l'labillement et l'armement des constables soldés, mais sans cependant avoir le pouvoir d'en augmenter le nombre. Les règlements arrêtés par le ministre doivent être envoyés au secrétaire de district, et sur la proposition des juges de paix, moyennant l'existence de certains motifs particulièrs, le ministre peut les amender, et les approprier aux circonstances particulières du comté; il faut aussi donner connaissance des rules » au parlement.

Au lieu de résoudre l'établissement d'une « constabulary » pour tout le comté, les juges de paix peuvent en décréter une pour chaque sessional division en particulier; dans ce cas, les petites sessions de district doivent exercer, pour l'organisation ultérieure, tous les pouvoirs des « quarter sessions ». La création d'une police du comté ou de district sous cette loi, fait éteindre tous les pouvoirs de nommer des constables dans les « hundreds » ou localités particulières (§ 25), mais avec exception cependant pour les high constables héréditaires, les special constables d'après 1 et 2 Guill, IV, c. 41, les constables municipaux d'après la loi communale, et avec maintien des anciens « parochial constables » comme employés auxiliaires lors des élections. On peut enclaver des parcelles dans cette police de district; d'autres rectifications sont aussi admises de par l'autorité des « quarter sessions » (3 et 4 Vict., c. 88, § 2). Des villes peuvent abandonner leur police particulière, et la confondre avec celle du comté. En ce cas, l'administration générale des compagnies de police ainsi que le droit de renvoi passent au « chief constable » du comté, la commission de police municipale conserve cependant le droit de présentation, si le transfert de ce droit n'est pas expressément stipulé à cet égard.

Une fois établie, semblable constabulary ne peut être abrogée de nouveau que lorsque le 3/4 des juges de paix votent cette abrogation après affiche publique préalable six mois auparavant.

Ils doivent adresser au ministre un avis conforme, celui-ci approuve la proposition (1).

IV. L'établissement obligatoire du système à tous le pays ne saurait étonner après ces précédents. Dans une moitié des comtés les juges de paix ne se laissaient pas encoré convaincre de sa nécessité. C'est en vain que les reports de 1835 en avaient réclamé l'application forcée; c'est en vain que lord Brougham (par exemple à la Chambre des lords, le 23 mars 4835), avait chaudement recommandé les constables salariés, et les juges de police rémunérés, c'est en vain que lord Palmerston avait présenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à cet effet (2). La e land-gentry » résenté des projets de loi à l'entre l'entre

(1) Les dispositions complémentaires suivantes ne sont plus pratiques qu'en partie, mais présentent un intérêt pour la marche de la législation. D'après la loi 2 et 3 Vict., c. 93, § 1, le nombre des constables à nommer ne devait pas dépasser un par mille habitants, restriction abrogée néanmoins par la suite. On peut aussi établir un chief constable pour chaque division principale du comté, formant un district électoral séparé par le Parlement, Le chief constable peut, movennant la confirmation des quarter sessions, se nommer un substitut. - Aucun constable ne peut, durant ses fonctions ou six mois après son renvol, exercer les droits électoraux pour le Parlement, ni exhorter ou empêcher un électeur de voter, à peine de 20 liv. d'amende. Ancun constable ne peut exercer un autre métier. Aucun hôtellier ou maître d'estaminet ne peut sciemment héberger ou traîter un constable, ou lui accorder un asile dans son local, durant le temps de service, à peine d'une amende de 5 liv, devant deux juges de paix. Le chief constable doit assister à chaque session générale ou trimestrielle, remettre des rapports généraux trimestriels sur l'administration de la police de district, et prêter exécution à tous les orders légaux et warrants des juges de paix. Pareil devoir incombe au superintendent pour chaque petite session de district. La liquidation des dépenses spéciales du chief constable est révisée par les quarter sessions. Les constables non salariés qui subsistent encore sont subordonnés, eux aussi, aux pouvoirs du chief constable, et aux règlements professionnels du ministre (3 et 4 Vict., c. 88, § 16). Le chief constable, avec l'autorisation des quarter sessions, peut aussi autoriser des particuliers à établir des additional constables à leurs frais, avec le pouvoir de faire cesser cette institution après avertissement un mois auparavant. Lorsqu'une constabulary de district est établie, le comté supporte les frais généraux, le district les frais spéciaux, spécialement les traitements et les frais de costume des compagnles.

(2) Les Parl. Pap., 1852, nº 490, t. XLI, pag. 477, donnent un Aperçu de l'état de la police du comté en 1854. Dans vingt-quatre comtés il n'y avait pas

T. 1V.

ĸ

sistait toujours. Enfin, en un moment opportun, le stat. 19 et 20 Vict., c. 19 passa, et ensuite de celui-ci les « quarter s'esions » de chaque comé dans lequel la « constabulary » n'est pas encore établie par toute la circonscription, furent avisées d'appliquer sommairement dans la plus prochaine session après le 1" décembre 1856, les deux lois sur le « county police » et de couvrir les frais par une « police rate » (additionnel à la taxe de district). Les principales clauses de la loi sont les sui-

- Art. 1-4. Établissement forcé dans tous les comtés où déjà le système ne serait pas établi correctement ensuite de 2 et 5 Vict., e. 95. Pour des divisions isolées, les compagnies établies doivent être identifiées avec la « county police » forcée. Par résolution du conseil d'État (ministère) on peut cependant aussi former des « police districts » sénarés dans le comté.
- ART. 5. Par résolution du ministère et sur sa proposition, les conditions d'union de la police des villes avec celle des comtés, pourront être arrangées (même saus concert amiable).
- ART. 6. Les constables du comté et ceux des villes doivent exercer leurs pouvoirs concurremment.
- ART. 8. Les constables ne doivent plus toucher, pour les affaires spéciales, des droits sur leurs comptes.
- ART. 15. La reine peut nommer des inspecteurs d'État pour faire enquête et rapport sur l'état et l'efficacité de la police dans les comtés et les villes.
- Art. 16-17. Lorsque, sur certificat du ministre de l'intérieur, une police efficace (suffisante comme nombre et comme discipline) est instituée dans un comté ou une ville, le ministère des finances concède un montant du 1/4 des frais pour la solde et

de constabulary à cette époque; dans six comtés elle n'existait que d'une manuère fragmentaire. Puis les Parl Pap, 1852, n'321, 1, XU, pag, 1857, en-ferment un sperçu spécial sur les états et sur la répartition de la constabulary rémunérée entre les diverses circonscriptions inférieures spéciales Les suites biendissantes des nouvelles institutions pour le pays sont depenies dans le First and second Report on police, 1853, 1, XXXVI, pag. 1 et suivantes.

l'habillement. Cela n'a pas lieu dans les villes de moins de 5,000 habitants qui ne se sont pas fusionnées avec la police du comté.

Art. 19. Des systèmes spéciaux de police dans des localités de 150,000 hommes ou plus ne peuvent pas être fusionnés sans l'assentiment du ministre.

Cette dernière marche de la législation a fait cesser les anciens prévôts de police, ou a fait perdre au « parochial constable « toute attache avec la police. Il ne possède plus que de petites affaires communales sans rapport avec celle-ci, affaires dans la coroners inquest, logement des miliciens, déuonciation des maisons de ieu et des maisons de désordre, et devoir permanent d'exécuter dans sa paroisse les « warrants » des juges de paix. Pareillement l'abrogation des compagnies rémunérées de police locale est prononcée expressément, à l'exception des villes incorporées, qui résistent encore aux tentatives de consolidation. La nouvelle constabulary est une gendarmerie de district qui, sous les règlements du ministre de l'intérieur et l'inspection de commissaires d'État (brigadiers), prend de plus en plus l'apparence des corps de gendarmerie continentale. Les règlements du ministre sur l'administration, la solde, l'armement de la « constabulary » - qui ne sont pas moins importants que les lois elles-mêmes - ont actuellement une force obligatoire sur tout le royaume.

Après l'application du système, le 29 septembre 1860, il existait en Angleterre et dans le pays des Galles :

4 Commissioners et assistant commissioners.

56 Chiefs constables pour les comtés,

107 Head constables pour les villes,

498 Superintendents,

705 Inspectors. 1,969 Serjeants,

16.855 Constables.

408 Additional constables.

460 Detective officers.

Soit en somme une force de 20,760 hommes dont environ

1/5 pour les comtés, 1/5 pour les villes des provinces, 1/5 pour la métropole. Cette force régit une population de 20,066,224 habitants en Angleterre et dans le pays de Galles, et plus de 5 millions d'habitants pour le district métropolitain (d'après le le recensement de 1861). Les frais généraux s'élevaient à 1,531,414 liv. 5 sch. 7 d. dont 527,493 liv. 45 sch. 9 d. furent payés par la caisse de l'État.

Le système de gendarmerie semble d'après ceci avoir triomphé complétement sur une partie de l'administration communale anglaise. Mais on ne peut oublier qu'à la différence des institutions analogues du continent : 1º la « constabulary » est encore toujours maintenue et payée par la propriété foncière du district, assurément avec la coopération de l'État pour un quart, en sorte que pour l'avenir on conserve un fort contrepoids à l'égard de la centralisation : 2º que la gendarmerie est encore toujours soumise à la loi, c'est à dire sous la force répressive des juges de paix, tant pour les négligences dans leurs fonctions que pour les violations par excès de pouvoir, et que l'on a en outre conservé comme un principe fondamental le droit d'accusation pour chaque particulier; 5° elle est quant à son activité dans les cas particuliers, encore toujours soumise à la direction et aux décrets des juges de paix, et ne devient donc pas encore l'instrument immédiat du parti dominant dans l'administration centrale. Ces contre-poids peuvent dans quelque temps ramener une nouvelle direction, comme cela a déjà eu lieu dans les premiers siècles de la constitution anglaise. En tous cas cependant le maintien d'un meilleur esprit ne sera pas le mérite des hommes d'État qui, avec une obéissance trop grande à l'égard des conceptions du capital industriel et des populations municipales, chez lequelles l'esprit communal a disparu, se sont fait les patrons d'une gendarmerie nationale générale.

#### NOTE SUR LA STATISTIQUE DE LA . CONSTABULARY ».

Après l'application générale du système, il résulte des reports des inspecteurs la statistique générale suivante de la « constabulary » :

Le pays était divisé en trois circonscriptions d'inspection : le district de l'Ouest et du Midland sous le général-major Cartwright; le district du Nord sous le colonel Woodford; celui du Sud sous le capitaine Willis. La police métropolitaine forme un district spécial. Les compagnies se composaient en 1860 de : 56 chief constables, l'un pour chaque comté et dans les trois ridings d'York, et 107 head constables pour chaque ville avec des traitements de 158 à 560 liv. et émoluments accessoires jusqu'à 200 liv.; puis 498 superintendents répartis en six classes de traitements de 85 à 250 liv.; 705 inspectors en six classes de traitements de 60 à 170 liv.; 1,969 serjeants en quatre classes de traitements de 21 à 26 sch. par semaine ; 408 additional constables et 160 detective officers (police criminelle), en somme 20,760 hommes. Les trois masses à peu près équivalentes ; 1° constables du comté d'après les lois de 1839 et 1840 : 7.761: 2º constables municipaux d'après la loi municipale de 1835 : 6,082; 3º metropolitan police constables d'après la joi de 1829 : 6.289. Il y faut encore ajouter les compagnies particulières de la city de Londres : 698

Les frais généraux se montaient : en traitements, à 1,128,807 liv.; émoluments, 35,568 liv.; vêtements et armement, 190,310 liv.; pensions et gratifications, 64,704 liv.; chevaux, 33,623 liv.; stations, frais d'impression, etc., 136,728 liv.; dépenses diverses, 20,038 liv.

Eiles étaient réparties comme suit :

La County constabulary, 605,228 liv., y compris 114,822 liv. de subside de l'État.

La Borough police, 383,888 liv., y compris 78,991 liv. de subside de l'État. La Métropolitan police, 494,222 liv., y compris 133,679 liv. de subside de l'État.

La City of London police, 47,772 liv.

Parmi les villes, 107 ont conservé leurs compagnies particulières de police, ainsi qu'il résulte du nombre des head constables. Les Parl. Pap., 1860, t. LII, pag. 619, donnent un relevé des villes qui ont accepté de l'État le subside du quart et de celles qui l'ont décliné.

Les Rapports généraux des inspecteurs sont, d'après 19 et 20 Vict., c. 83, transmis chaque année pour les trois circonscriptions d'inspection; pour les deraières années, voyre les Parl. Pap., 1860, p. 30; 1861, n. 67; 1862, p. 38. Chaque brigadier rend compte de l'état général, des rapports des villes qui sont encore en retard dans l'établissement de teurs institutions, sur la coupération des compagnies dans les comtés et les villes, sur les fonctions, sur la cousuitiaires, les stations de police, les petits exercices militaires (spécialement dans les comtés, où les chief constables sont pour la plupart des officiers à la demis-olde); ainsi que sur l'état actuel dans chaque comité et chaque ville isolée, lis sont terminés enfin par des tableaux de l'état du personnel et le caleul du nombre d'acres et habitants pour l'esqués is y a vin constable dans chaque district; ce dernier rapport variait, on le comprend, cnitre 1 constable pour 3,000 habitants et 1 constable pour 3,000 habitants et 1 constable pour 3,000 habitants et 1,000 habi

Quant à l'état de la méropoliten polire, il y a chaque année des rapports particuliers, par exemple pon l'année 1860 dans les Pert. Pep., 1861, L. XII, 3° part., pag. 23-24. Le nombre des arrestations fut en 1858 de 74, 360; en 1855, 64, 281; en 1860, 63, 351. Le rapport des répressions correspondait avec les indications données plus haut. Voyez l'élat comparatif des résultats de l'administration de la police, à Liverpool, Manchester, Edimbourg, Duhlin, pour 1838-1806, dans les Parl. Pep., 1861, L. XII, 3° part., 1963, 23-114.

On a cottume d'accorder beaucoup d'importance à ce fait, que în nouvelle gendormerie anglaise évite toute imitation des uniformes milliaires, qu'elle ne porte pas d'armes dans le service ordinaire, qu'elle garde vis-à-vis de public (au mois vis-à-vis des personnes de distinction) une conduite convenable. Ceti dépend et de la hatien nationale contre les armées permanentes, et de la conscience de la supériorité de la classe gouvernante sur une police rémunérée. Le frac bleu civil pourrait peut-être préserver le poicemas nagiais de l'arbitrisire contre les dangers de la corruption et des abus d'une police centraiisée; en matière de parti, il ne donne pas de garantie durable. Le coutre-poids le plus efficace à cet égard, peut-lêtre le seul pratique dans les circonstances actuelles, est la décentralisation des frais de police.

L'Angleterre ayant sur ce domaine accepté tant d'importations du continent, on aurait pu sur le continent admettre au moins quelques maximes raisonnables sur les décrets de la police en Angleterre. Ce que l'on a imité jusqu'ici, ce n'est en général que l'habit.

#### DE L'ANGLETTERE

## SECTION VII

LA POSITION AUTORITAIRE DES JUGES DE PAIX ET DES CONSTABLES

§ 1

# LFS FONCTIONS DES JUGES DE PAIX COMME CHARGE PUBLIQUE

Les fonctions de juge de paix dans l'immense sphère de leur activité forme d'une façon si déterminée le centre de gravité du « self-government, » qu'il est nécessaire de retracer encore une fois d'une manière générale sa position personnelle, en la comparant aux fonctions du continent, dans le but de réfuter des erreurs profondément enracinées. Après que les éléments patrimoniaux furent tombés en décadence dès la fin du moyen âge, le pouvoir des juges de paix demeura simplement et complétement à l'état de pouvoir autoritaire concédé par le roi (l'État). Le langage populaire reconnaît cela dans son appellation favorite : « magistrate. » Ceci était le cas depuis un temps immémo rial pour les juges de paix normaux institués par commission. Les pouvoirs de juge de paix par office (by office), ne sont qu'une prérogative plus étendue de la charge des juges suprêmes et des hautes fonctions administratives; les fonctions des juges de paix municipaux, qui étaient, par suite des anciennes chartes, devenues un droit corporatif, reposent désormais, dans les nouvelles lois municipales, sur des nominations royales personnelles (avec la seule exception, que le bourgmestre élu est, durant son année de service, juge de paix exofficio). C'est ainsi que les fonctions de juge de paix se distinguent des rapports purement de droit public des fonctions sur le continent seulement en ce que par suite de la tradition elles sont administrées par les hautes classes comme fonctions honorifiques. Il faut dès lors tenir compte des éléments suivants :

- I. Les fonctions de juge de paix reposent sur concession personnelle du roi, et ne peuvent être réclamées par personne à titre de sa propriété ou de son état. Pendant des siècles, les jurisconsultes (quorum) et les propriétaires fonciers y ont subsisté concurremment. Le cens légal (400 liv. de rente foncière) n'a pour but que d'assurer aux classes de la société, qui en général se chargent des fatigues de ces fonctions, un droit social de les remplir. Le cens ne se produisit que lorsque depuis longtemps. ces fonctions étaient devenues par tradition une charge de la grande propriété, et il se conserva dans l'administration de district, en n'admettant que les personnes qui pouvaient réellement remplir une charge d'une pareille importance. Lorsque le pouvoir des justices de paix est un attribut d'une haute charge publique, ce cens disparaît; il en est de même dans les cas des juges de paix municipaux, et là où exceptionnellement des jurisconsultes ex-professo remplacent les juges de paix comme juges de police rémunérés.
- II. Comme charge conectée à titre personnel les fonctions de juge de paix n'admettent pas de substitution. Le juge prête personnellement le serment professionnel ordinaire des autorités, et ne peut déjà pour ce seul motif déléguer ses fonctions à un secrétaire. Par exemple, les dénominations et les dépositions des témoins, qui seraient reçues par le secrétaire d'un juge de paix en son absence, « sans que celui-ci soit un moins présent pendant un laps de temps suffisant, sans qu'il interroge on écoute, sont irrégulières et ne forment pas de base valable pour une procédure judiciaire. » Caudle v. Seymour, Q. B. Rep. pag. 889. Lorsque d'ailleurs deux juges de paix doivent coopérer pour des actes judiciaires, ils doivent aussi se réunir de leurs personnes, délibérer et résoudre à peine de nullité.
- III. Aucun juge de paix ne peut agir dans sa propre cause, c'est à dire dans ces affaires où comme propriétaire foncier, ad-

ministrateur, ou comme particulier, il est intéressé pécuniairement. Dans tous ces cas il doit faire conduire le délinquant devant les autres juges de paix ou rechercher un autre juge de paix présent pour remplir les fonctions de sa charge. (Dalton, Justices, cap. 175.) Le principe fondamental est reconnu dans de nombreux jugements, tant par la cassation d'actes des juges de paix. que par jugements de répression contre les juges de paix.

IV. Le juge de paix en qualité de juge royal ordinaire (judge of record) a tous les droits au respect et à l'obéissance qui appartiennent à une autorité (magistrate), à titre de son office (1). Il en résulte que :

4º Il possède le pouvoir de mettre en prison pour un temps convenable par un mandat écrit (veurrant), pour cause de « contempt, » ensuite d'une procédure répressive sommaire, celui qui s'est rendu coupable « pendant l'exercice de sa charge et en sa présence de paroles ontrageantes, » pour sa personne. Il semble cependant convenable que le juge de paix ne fasse usage de ce pouvoir que lorsque le fait se produit dans des circonstances où cette conduite empéche le cours régulier de la justice. (Dickinson, Quarter sessions, cap. 2.)

2º Dans tous les cas, il peut former près des sessions une plainte (indictment) pour paroles irrespectueuses tendant à une amende, ou introduire une action civile, si même les paroles n'ont pas été prononcées en sa présence. Cela comprend des expressions qui entre particuliers ne seraient pas injures punissables, si elles sont contraires à la dignité de sa charge, appliquées à sa conduite comme autorité, même de simples outrages, qui sans cela, d'après le droit anglais, ne formeraient

<sup>(1)</sup> Quantaux attaques à l'honneur des fonctions, Burn's, V. Austices of the poece, S.B. vi. Jonne une collection de jagements sur les atteints portées anx juges de paix et sur la nœstion, autrelois donteure, de savoir et le juge de paix isolement peut arrêter, previr imme pour contempt, et, dans cut dédenner un mandat de dépôt. Il s'y rencontre le jagement qu'un juge deux, qui avait l'un-même l'appel le premier, fui repoussé dans une casalion pour asseult, jord Bardwicke étant d'avis que le droit à la protection fégale se trouvait ainsi perdu.

pas la matière d'action en injures (Dickinson, l. c.) Mais au contraire ne sont pas punissables les expressions blessantes se rapportant à l'activité publique politique : ainsi à l'occasion d'une élection parlementaire, même si un candidat se voyait, par exemple, objecter sa mauvaise administration comme juge de paix. (Ex parte the duke of Martborough, 5 Q. B. 953.)

3º Les voies de fait, « assaults, » contre un juge de paix appartiennent aux classes les plus graves de ces délits, et autorisent le juge à arrêter immédiatement et à faire conduire le coupable dans une prison jusqu'à ce qu'il donne caution de procédure. Au cas de dépossession violente, le juge de paix peut même rédiger dans sa propre cause un procès verbal faisant foi. (Wood's Institutes, 81.) Si cependant un autre juge de paix est présent, il semble opportun de requérir son assistance en cas d'un « assault. » On peut aussi condamner à fournir une caution de procédure pour toute conduite violente et irrespectueuse devant le juge de paix.

4º La désobéissance vis-à-vis des ordres légaux d'un juge de paix est menacée dans diverses lois spéciales de mesures de répression par contrainte, exécution et détention. Il s'y ajoute la maxime générale que lorsqu'une loi défend quelque chose en général, il en résulte un droit de répression arbitraire contre le délinquant. (Coke, II. Inst. 163.) Puis la maxime que « lorsque la loi autorise un juge de paix à astreindre une personne à fournir une caution ou tout autre acte, et que la partie . s'y refuse, le juge peut la faire mener en prison pour y rester jusqu'à obéissance, » (2 Hawkins, cap. 16 § 2.) Enfin la maxime que là où la loi donne « juridiction » à un juge de paix sans indiquer les suites de la désobéissance, celle-ci forme ellemême un délit susceptible de poursuite. (Say. 163. R. vº Gash. 1. Star. Rep. 441.)

V. Ces droits autoritaires s'appliquent, dans une proportion plus grande encore, aux assemblées des sessions des juges de paix (1). Comme « court of record » elles possèdent na-

<sup>(1)</sup> Le pouvoir répressif disciplinaire des sessions pour contempt ne s'ap-

turellement aussi un droit de répression pour « contempt. » avec le pouvoir de punir arbitrairement d'une peine pécuniaire ou privative de la liberté, toute infraction commise dans la cour elle-même. La procédure en répression en ce cas est sommaire sans accusation formelle, «attachment, » et aucune autorité supérieure ne possède le pouvoir « d'examiner » l'existence des faits qui en font le fond, ou de décider de la proportionnalité de la peine proponcée en ce cas. » Les sessions ont aussi le pouvoir de faire emprisonner les particuliers pendant la durée de la session pour « contempt » en présence de la cour, spécialement pour la désobéissance à la prescription du silence, pour la conduite grossière ou blessante. pour injures proférées contre le juge, pour refus opiniaire d'un juré ou d'un témoin de prêter serment, pour éloignement prématuré de la cour, pour témoignages violents et opiniatrément continués d'approbation ou d'improbation (R. vº Stone T. R. 550), pour violation de la paix, tumultes ou trouble malveillant apporté aux procédures judiciaires (Dickinson, Quarter session, cap. 2, § 2). La conduite inconvenante des parties l'une contre l'autre, ou des avoués entre eux et les insinuations grossières contre les personnes absentes, peuvent être réprimées par cette rubrique. Pareillement l'absence désobéissante de jurés, pour laquelle s'ajoute encore cumulativement une peine par stat. 6 Geo. IV, c. 50 § 38; 25 et 26 Vict. c. 107. La publication de l'accusation avant la fin de la procédure con-

plique qu'uux délits commis dans le tribunal. Un contempt out of court légitime seulement un « attachment « de la part des tribunaux ropaux jes sessions doivent en ce cas soulever une action régulière pour cause de médiadement. Ce droit de punition arbitriers évétend de sa nature aussi aux employés inférieurs de la cour, même au shérif en tant qu'il agit comme employés subrodomé aux sessions pour les insiaultoins de citations, etc., 2 Hawkins, cap. 22, § 8. Ce droit de répression disciplinaire ne s'étend pas, on le comprend, des sessions aux simples juges de puix agissant isolément, quonium inter pares nulle potestes. Si cependant un juge de paix commet une violation de la paix ou un delli, il peut être arrêté par tout autre juge de paix et même en des cas pressants être condamné à fornir une cauton de procédure, 2 Hawkins, cap. 8, 46. trairement à la défense expresse du tribunal, peut être punie comme « contempt » d'une amende (Dickinson, l. c.). On admet aussi ici le pouvoir d'exiger caution de se bien conduire et de garder la paix, en cas de violences.

NOTE SUB LES ACTES DES JUGES DE PAIX « IN PROPRIA CAUSA ».

Le principe fondamental : « Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex et pars, » est reproduit dans Coke, Litt. 41 a et dans beaucoup de brocards. Dans les affaires, R. v. Hoseason, 14 East, 608, le King's bench se prononce contre un juge de paix, qui avait reçu une accusation de l'inspecteur de ses biens contre un ouvrier pour refus d'accomplir sur son propre bien le travail accepté contracluellement. La cour considère que dans des cas de cette espèce c'était évidemment le propriétaire qui était le véritable plaignant; et c'est une interprétation des plus abusives de la loi, que de voir un homme ne pas craindre de se placer comme juge répressif au dessus des gens de service de sa propre exploitation pour un délit contre le propriétaire lui-même. Dans un autre cas un juge de paix fut condamné à l'emprisonnement pour avoir connu d'une affaire en expulsion du locataire d'une pièce de terre dont il était lui-même le bailleur. Ce principe s'étend aussi en général aux difficultés en matière de service et de salaires, dans lesquelles le juge de paix est maître; il en est de même pour les difficultés en matière de police rurale, dans lesquelles le juge est partie en cause. Pour contrôle à cet égard on consulte les actes des justices de paix qui dolvent en tous cas être transmis aux sessions. Dans la concession des licences également, aucun juge de paix ne peut prendre part à la session (à peine de 100 liv. d'amende) s'il est intéressé directement ou indirectement pour lul ou l'un de ses proches à un pareil métier ou à l'emploi du bien foncier recevant la concession. Aucun juge de paix ne peut prendre part aux résolutions de la quarter session à peine de nullité, s'il est partie en cause; la seule indication de son nom au début d'un order peut être en ces circonstances un motif de cassation (Dalton, cap. 185) ou la simple circonstance qu'un juge de paix qui était intéressé au jugement, converse ou vote avec ses collègues (Wise, Burn's Suppl., 1852, pag. 547). Ces principes s'appliquent également dans les cas où le juge de paix représente des intérêts professionnels qui sont en contradiction. C'est ainsi qu'un ordre des sessions pour affaires de route fut cassé, parce qu'à son début se trouvait cité le nom d'un juge de paix, qui était intéressé comme inspecteur des routes (Foxham Tithing, Wilts, 2 Salk, 607). La seule qualité de contribuable ne rend pas incompétent. Il est ainsi déclaré expressément que les juges de paix peuvent prendre part aux ordres dans les affaires de pauvres et de domiciles, aux répressions contre les vagabonds, à l'amélioration des

routes, au décrétement des impôts communaux, etc., même ils y ont un intérêt comme contribuables, 16 Geo. II, c. 18, § 1. Mais ils ne peuvent en pareil cas prendre part à la décision suprème de la session lorsqu'il y a appel de leur résolution (§ 3, 4)/4.).

Ce rapport excluait des l'abord toute organisation des justices de paix en juridiction patrimoniale. Dans les siècles antérieurs, lorsqu'un noble campagnard exploitait encore lui-même, on se tirait d'affaire en instituant un grand nombre de juges de paix qui exerçaient leurs pouvoirs concurremment, et en introduisant des collègues jurisconsuites quorum, lorsqu'il y avait à craindre une collision du propriétaire foncier comme tel avec ses devoirs comme juge de paix. L'esprit du self-government à même corrigé ici les défauts de la constitution parlementaire, la pratique dans les cas particuliers a corrigé les mauvaises lois. Il y a assurément dans la législation angiaise, depuis le dix-huitième siècle, un trait caractéristique, qui montre que ces lois sont faites par des riches pour des riches. A ce point se rapportent les pelnes démesurément sévères contre les délits portant atteinte à la fortune, l'incroyable prépondérance du système des amendes qui favorise sous ce rapport le riche; l'extension démesurée de la mise en liberté sous caution, les pouvoirs étendus dans la police du travail, les restrictions de la justice civile pour les pauvres. Mais heureusement pour le Parlement et la loi, l'influence morale des occupations professionnelles dans les fonctions autoritaires, l'influence du sentiment collégial, qui est surtout maintenu par les sessions, sont parvenus à prédominer. C'est ainsi que le sentiment de l'honneur et du droit s'est réveillé et maintenu dans les hautes classes. L'examen de l'application journalière de cette administration de la police fait cependant porter ce jugement qu'elle repose avec plus de sécurité et de convenance entre ses mains qu'entre ceiles des prévôts, sous préfets ou commissaires de police, spécialement là où l'influence des partis politiques se fait sentir sur les fonctionnaires salariés. Il est vrai que l'homme du commun est souvent traité trop grossièrement dans la chambre du juge de paix et celui d'une position supérieure trop poliment ; mais cependant le sens et l'esprit de la décision sont généralement plus pénétrés de justice et plus exact que partout ailleurs. C'est là aussi la notion dominante de la classe inférieure de l'Angleterre elle même, sur laquelle les excitations périodiques contre l'aristocratle restent sans influence durable, parce qu'elles sentent que ce qui suivrait cette classe gouvernante en Angieterre ne leur apporterait certainement rien de mieux.

## 8 2

RAPPORTS DE COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. SUBORDINATION AUX AUTOBITÉS ROYALES

Les actes des juges de paix sont soumis au contrôle et à la révision des autorités royales supérieures, dans une proportion. qui au début s'étend bien au delà de ce que nous entendons par une organisation régulière des instances. Ceci s'explique historiquement, par le droit administratif normand, système de gouvernement personnel, absolu de fait. Tous les pouvoirs des juges de paix, ne furent, des siècles durant, que des charges attribuées personnellement par le roi, pour lesquelles le mandant conservait le droit de reprendre les affaires déjà commencées par ses commissaires et de les faire résoudre par ses fonctionnaires ordinaires « justitiarii ». Il en résultait un droit d'évocation par writ of certiorari tant contre les juges de paix agissant isolément que contre les sessions. L'instance supérieure avec pouvoirs concurrents pour tous deux appartenait et continua d'appartenir au banc du roi (king's bench), où à la chancellerie, ou dans certains cas à la cour des procès civils ordinaires (common pleas). Les fortes garanties constitutionnelles de la justice anglaise ne naquirent que peu à peu par la position judiciaire et l'inamovibilité de ces juges royaux. D'après le droit les autorités supérieures elles aussi ne consistaient qu'en justiciers nommés à titre révocable, qui cependant « de facto », dès la fin du moyen âge et depuis l'expulsion des Stuarts, étaient reconnus constitutionnellement comme inamovibles. Ce n'est que par là que l'administration, originairement bureaucratique, acquit le caractère fixe d'une légalité tant pour le droit public, que pour le droit privé. A la même époque commence aussi la législation spéciale qui abroge le « certiorari » dans un très grand nombre de cas, déclare ainsi dans de nombreuses sphères les résolutions des « quarter sessions » en dernier ressort et indépendantes.

La marche fut analogue pour un second moyen complémentaire, le mandamus, qui remplace, dans les cas de déni de justice, de négligence notre instance inspective. Enfin comme dernier complément il y a la position du ministre de l'intérieur pour ces sphères de la vie communale dans lesquelles une organisation complétement nouvelle a prévalu. C'est dans cet ordre qu'il faut maintenant exposer les rapports de compétence,

I. Le droit d'évocation par « writ of certiorari » est le droit des anciennes autorités constitutionnelles, d'attirer à elles les affaires des autorités royales inférieures et de les examiner elles-mêmes. (Hawkins, Pl. II. cap. 27.) Pour les affaires des juges de paix dont les principaux éléments sont la justice répressive et la police, l'autorité supérieure constitutionnelle est le king's bench. « Il ne faut pas à cet égard de loi spéciale; car « c'est une suite de la position de toutes les juridictions infé-« rieures, d'ancienne ou de nouvelle création, que leurs « actes doivent être référés à la cour du banc du roi « king's « bench » par « certiorari » et y soient examinés. » (Hawkins, l. c. § 22.) Là même où un appel est expressément accordé, le « certiorari » n'est pas enlevé par là. Lorsqu'une procédure de première ou de seconde instance est déclarée expressément en dernier ressort, on admet cependant encore le « certiorari ». Lorsque aussi il est expressément eulevé, il reste cependant réservé à la couronne en cas de doute et peut être mis en action, par l' « attorney general » tant pour l'accusation, qu'en faveur de l'accusé. Même lorsqu'il est enlevé sans condition, il subsiste néanmoins contre les actes, qu'un juge de paix entreprend dans les cas où il n'a pas de juridiction du tout, ou bien en cas de fraudulent or collusive purposes.

Le domaine de l'évocation comprend tous les jugements des juges de paix (concictions, judgments), mise eu accusation (indictments, presentments, orders), nomination des employés, et particulièrement tous les « judicial acts », par lesquels « causa cognita », on applique des lois, et pour lesquels il n'est pas donné d'instance judiciaire régulière par worit of error. Elle ne s'applique pas aux « warrants » ayant le caractère de décrets de

procédure, aux exécutions et aux « recognizances ». Le domaine de l'application peut donc se diviser de la manière suivante :

1. Contre les actes d'instruction préalable (before indictment found), et aussi en cas de « misdemeauors » (60 Geo. III, c. 4, § 4).

2. Contre les accusations formulées (indictments), que les juges de paix peuvent envoyer même à titre de leur charge, au « king's bench » pour y être procédé ultérieurement, (Dalton, c. 195.) Régulièrement cela n'a cependant lieu que sur la proposition d'une partie, et généralement seulement en cas de félonies, difficilement pour les « misdemeanors ». (2 Hawkins. cap. 27, § 28.) Si le « prosecutor » le demande, l'admissibilité avait lieu de soi, auparavant, le « prosecutor » agissant au nom du roi qui a le choix entre ses diverses cours. Si l'accusé le demande, il fallait dès l'abord un motif sérieux et précis. D'après 5 et 6 Guill, IV, c. 55, un examen préalable doit maintenant toujours avoir lieu afin d'écarter les évocations sans motifs: une motion expresse doit être faite à cet égard auprès de la cour ou d'un juge royal, et dans tous les cas un décret d'admissibilité doit être prononcé, tant pour le « prosecutor » que pour l'accusé. La transmission peut-être aussi demandée, soit « debito justitiæ », mais toujours seulement pour une « probabilis causa », de la valeur de laquelle le tribunal juge librement. Un motif capital d'admissibilité, c'est la circonstance vraisemblable que dans le jugement de l'accusation devant les « quarter sessions », il ne serait pas rendu d'impartiale justice. Un motif spécial, c'est l'intention de la part de l'accusé de faire valoir une grâce royale avant le jugement parce que celle-ci ne peut être alléguée qu'auprès du « king's bench » seulement, et pas dans les tribunaux provinciaux. En outre l'évocation est rendue plus difficile par des formes de procédure rigoureuses. Déjà d'après 5 et 6 Guill. et Mary, c. 11; 8 et 9 Guill, et Mary, c. 53, il faut la motion d'un avoué, la résolution en séance publique, et de la part de l'accusé le dépôt d'une caution de procédure et la fourniture de deux répondants solvables de 20 liv. Pour le cas d'échec on assure à l'adversaire et au fonctionnaire poursuivant tous ass frais. Récemment 5 et 6. Guill. IV, c. 35 ont encore rendu la procédure plus difficile, et ont exigé le dépôt de la caution même avant l'obtention du « certiorari. »

3. Contre les jugements de première ou de deuxième instance et contre les « orders ». Comme dans les « summary convictions ». il n'v a aucun cas d'instance supérieure auprès des cours royales (writ of error), le « certiorari » (comparable à la transmission des actes en Allemagne) est la seule voie pour saisir une cour royale d'affaires de police. Lorsque cependant la loi accorde l'appel aux « quarter sessions », l'issue de l'appel on an moins l'expiration du délai d'appel doit avoir eu lieu; éventuellement une évocation a encore lieu alors. L'admission ne doit ici également être prononcée que pour une « probabilis causa » lorsqu'il y a des motifs pressants d'appréhender une décision partiale. L'on est le plus rigoureux, dans les cas où les inges de paix intéressés à l'affaire ont pris part à un jugement d'appel. Le « certiorari » a lieu en ce cas, alors même que la loi aurait enlevé le droit d'évocation. En outre on l'accorde au « prosecutor » sans difficulté, mais à l'accusé seulement avec d'importantes restrictions. D'après 15 Geo. II, c. 18, § 5, la proposition doit avoir lieu dans les six mois, et on doit donner avis par écrit au moins six jours auparavant aux juges de paix dont on se propose d'attaquer le jugement ou l'ordre : en outre l'accusé. d'après 5 Geo. II, c. 19, doit déposer auparavant une caution de procédure avec des répondants suffisants pour la prompte poursuite de l'affaire et le remboursement complet des frais. Le résultat est que la décision du juge antérieur est suspendue par le recours et que le jugement de l'affaire principale est dévolue à la cour supérieure, afin de juger de la légalité de l'acte attagné.

Le moyen juridique est donc sous cette forme un régulateur important pour la compétence et pour l'exacte application de la loi. Comme tel il est encore 'tonjours d'une grande valeur, bien que denuis Guillaume III. ainsi qu'il a déia été dit plus haut, le « certiorari » soit expressément retiré dans de nombreuses lois.

Le « certiorari » dans la procédure précédant le jugement, remplace dans la législation anglaise le droit de récusation contre les juges royaux, qui n'existe pas dans ce pays ; mais l'on est assez rigoureux dans l'application. Il ne suffit pas d'indiquer que des préjugés défovrables à l'accusé dominent dans le pays, mais il faut indiquer le motif pour lequel la composition spéciale du tribunal fait supposer une partialité. Dans beaucoup de jugements récents, il est dit que dans les « quarter sessions » d'un grand comté on peut encore toujours trouver une composition impartiale à l'aide du système fort étendu de récusation contre les jurés. Mais si le « king's bench » s'est convaincu d'un motif de récusation sérieux, la décision est généralement renvoyée à un autre comté, pour avoir un e s'air trial un estir trial un estir trial un est present de l'accusation sérieux, la décision est généralement renvoyée à un autre comté, pour avoir un e s'air trial un estir trial un

La procédure après concession du « certiorari » est très officiellement formulée. Le « king's bench » réclame les actes pour une procédure ultérieure a rescrit adressé à deux juges de paix de la « quarter session » compétente, dont voici l'ancienne formule latine. (Dalton, c. 193).

« Georgius, Dei Gratia, etc. Custodibus Pacis nostri in com. contab. et eorum cullibet salut. Volentes certis de causis certiorari super tenor' cujusdam securitatis pacis, quam A. P. armiger nuper invenit coram vobis, vel aliquo testrum, de eo quod ipse dampnum vel malum aliquod R. S. aut alio alicui de populo nostro, de corpore suo nec faceret, nec fleri procuraret quovis modo; vobis mandamus, quod tenorem securitatis pacis predict. nobis in cancellar. nostr. in octabis Purificat. Beatae Mariae prox. futur. ubicumque tunc fuer., sub sigill. vestr. vel unius vestr. distincte et aperte sine dilatione mittatis: Et hoc sub poena cent. libr. nullatenus omittatis, nec aliquis vestr. omittat. Teste meipso apud west, 28 die not. Anno Recni nostri sexto. >

Les juges de paix indiqués doivent alors faire rapport sur parchemin sous leur sceau de la manière prescrite, d'après le formulaire suivant:

- « Ego M. C. Armig. unus Custod. Pacis ac Just., etc. Virtute istius Brevis mihi deliber., indictament. illud (unde in dicto Brevi fit mentio) una cum omnibus indictament. tangentibus, in cancellar. dicti Dom. Regis distincte et aperte sub sigillo meo certifico. In cujus rei testimonium, etc.
- L' « indictment » envoyé avec les actes antérieurs, la caution de paix, etc., sont examinés au point de vue légal et peuvent être cassés ou confirmés; au premier cas, on ordonne ce qui doit être fait ensuite. Si sur l' « indictment » il y a déjà en une admission officielle (issue joined) ou si un verdict a déjà été prononcé, le « certiorari » n'a plus lieu d'exister pour la procédure intermédiaire, mais seulement à l'égard du jugement final.

La procédure contre les jugements, « orders » et « convictions », est, on le comprend aisément, toute aussi formelle. La cour royale réclame le jugement avec les actes en originaux pour la procédure ultérieure : le tribunal inférieur fait rapport d'une manière tout aussi officielle. En admettant le « certiorari », la cour supérieure se substitue entièrement au tribunal inférieur pour la décision juridique de l'affaire, y compris les parties accessoires. (Dichinson, Quarter sessions, c. 15, sect. 5). Cependant le jugement se restreint à la légalité de l'arrêt, s'il est « regular in forme and in practice », une nouvelle audition des témoins, ni un nouveau jugement de la question de fait, n'ont pas lieu même sur la production de nouveaux « affidavis » (1).

(1) Quant aux restrictions du certiorari depuis l'époque de la révolution, consultez la parle historique, 1. II, pag. 189. 196, 13 Char, II, c. 24 centevait le certiorari en certaines matières d'impôt; puis au dix-builtème siècle nous trevours de nombreuses abrogations dans le domaine dei retretten des routes et des ponts, dans l'encissement des impôts de districtive et dans d'innombrables règlements de police. Dans la majorité des vouvelles lois l'abrogation du certiorari devient une clause permanente. Le législateur était hollég par là de s'expliquer clairement et avez précise dans chaque cas particulier, sur les questions dans lesquelles une décision en dermier resont des quarter seisons est indisculable. Le certiforari per sisté principalement dans ces cas qui embrassent le maintien des droits fondamentaire, et des principes d'écudents à tout le système piridieur.

- II. Le mandamus se développa d'une manière analogue au droit administratif normand. Les cours royales et les juges de paix n'étant que commissaires supérieurs ou inférieurs du même pouvoir royal, on comprenait que la cour royale pût avertir les juges de paix par des ordres positifs d'exécuter les affaires de leur charge qu'ils avaient négligées et qu'ils doivent exécuter d'après la loi et les invitations à agir. Pour cela se forma un mandat de procédure qui permit aux juges inférieurs de s'expliquer d'abord sur le motif de son refus. La forme et l'espèce du « mandamus » reposent sur la pratique judiciaire, et forment le moyen juridique contre les dénis de justice. C'est donc un ordre au nom du roi, de la cour du « king's bench » adressé aux juridictions inférieures, comme ordre de « faire justice selon leurs pouvoirs légaux, lorsque justice est retardée. » (Blackstone, III, 410). C'est donc un acte de suprématie politique, à proprement parler « prerogative writ » comparable à une « querela proractae vel denegatae justitiae » pour le droit public et privé, moven de contrainte contre toutes les inridictions inférieures, qu'elles soient créées par la tradition, par charte ou par acte du parlement. Mais comme le but capital n'est en définitive que d'éviter un « defect of justice, » il en résulte la nature subsidiaire qui ne le fait exister que là où manque un moyen légal, et même alors on ne le concède que d'après l'appréciation discrétionnaire et point « ex debito justitiæ »: « le mandamus » se rencontre dans son application spéciale aux juges de paix :
- 1. Pour les actes des juges de paix agissant isolément hors des sessions, « out of sessions, » spécialement lorsqu'un juge refuse sans motif, sur dépôt d'une information, d'entreprendre une procédure répressive, ou lorsqu'il refuse d'instituer un inspecteur des pauvres, dans le délai et de la manière prescrite par la loi; ou s'il refuse la réception sous serment du compte des inspecteurs des pauvres (17 Geo. II, c. 38); ou la confirmation d'une imposition de la taxe des pauvres; ou le recouvrement exécutoire d'un impôt en « debet; » ou s'il refuse d'admettre une réclamation en matière d'impôts, régulièrement formée, ou

ce qui lui incombe à un titre quelconque comme devoir de rendre justice, — toujours sous la réserve qu'il n'existe pas d'autre moyen légal pour y obvier.

2. Contre les actes des juges de paix e in sessions », lorsqu'ils procèdent contre un accusé sans l'avoir légalement entendu, spécialement s'ils enfreignent la règle « audiatur et altera pars; » lorsqu'ils refusent d'admettre un appel, lorsque la loi en admet un pareit; lorsque après avoir admis un « specia case » ils refusent de l'envoyer à la cour supérieure; lorsqu'ils refusent d'admettre un ecclésiastique dissident à la prestation du serment, etc. Cependant la compétence de la cour supérieure ne s'étend jamais qu'à la question formelle du déni de justice et pas à la valeur matérielle d'un témoirsque ou d'une preuve.

La procédure est analogue à celle de la procédure de mandat en Allemagne. Elle commence par une affirmation sacramentelle du plaignair relativement à son droit et au déni de justice. Sur ce on publie un ordre préalable au fonctionnaire pour indiquer les motifs (to show cause), pour lesquels un « mandamus » nedoit pas être publié. Ceux-ci ue sont-ils pas suffisants, on publie un « mandatum cum clausula; » soit de faire ce que l'on demande, soit de donner un motif précis pour le refus. Sur ce le juge inférieur doit jusqu'à un certain jour présenter son rapport. Celui-ci ne suffit-il pas, un « mandamus » préremptoire est lancé, ne permettant plus d'autre rapport qu'une attestation sur l'exécution complétement conforme à l'ordre; à l'occasion une répression sommaire par peine disciplinaire peut avoir lieu, « attachment for contemut. »

Quoique simplement auxiliaire, le « mandames » peut aussi parfois avoir lieu à côté d'une procédure répressive, lorsque la dernière n'assurerait pas des moyens judiciaires tout aussi complets. Aucune application n'a lieu contre les employés inférieurs ayant seulement le caractère de « ministerial officers, » par exemple, contre un receveur de district, qui refuse de prêter exécution à un ordre des « quarter sessions » parce qu'en ce cas le pouvoir répressif supérieur est tenu comme entièrement suffisant. — Par exemple, il y a lieu au contraire dans les affaires communales, afin d'assurer le droit du contribuable, de voir les rôles d'impôts et les comptes, but dans lequel les lois récentes menacent encore de peines particulières les employés communaux qui refusent. Le grand nombre d'amendes particulières pour diverses négligences, qui menacent dans de nouvelles lois les employés, n'ont pas d'autre portée que de permettre une courte procédure en répression sommaire. Ces actes sont en général déjà extjibles d'une autre manière.

La procédure, eu cas de « mandamus », ne s'occupait originairement que du point du droit sur pied du point de fait relaté par l'autorité inférieure. Pour établir les points de fait, la cour n'avait pas compétence, pas même sur « affidavit. » Les indications de fait du juge inférieure, étaient au contraire acceptées comme exactes, et d'après elle le mandat était confirmé ou retiré. Le plaignant supposait-il une inexactitude de fait, il avait l' « actio in factum » pour cause de faux rapport et pouvait, lorsque ceci était établi par un jury, obtenir une indemnité complète et un « mandamus » péremptoire, 3 Blackstone 111. Ce n'est que dans quelques cas fort rares d'une injustice évidente qu'un « mandatum sine clausula » peut être immédiatement émis (1).

(1) Quelques améliorations de la procédure par 9 Anne, c. 80, § 1 (rodur un cas particulier) sont maintenant féendues à lous les cas de la procédure par mandat par 1 Guill. IV. c. 91. Elles embrassent des simplifications, des rapports dès le premier mandat, lde explications sommaires du poil fait dès la procédure par mandat; la question des frais est laissée au libre arbitre du tribunal et on veille dans l'ensemble, surtout, à feprantion du dommage que de la fixation de principes juridiques. Les statuts et 7 l'ict., 21 tet 18 Vict., c. 125, § 76 renferment des développements ultérieurs des principes juridiques.

Une application des plus iréquentes du mandamus, que nous pouvons défàclier lei pour cause de corrélation, est l'usage que l'on en fail pour obten de à installer les employés des corporations régulièrement élus et contre leur dépossession illégales, 9 anne, e. 30; e et 7 let., e. 38, 38, en partie du du bourgmestre des villes, 11 Geo. 1, c. 4; 1 let., c. 76, \$3 t. Le mandamus est alors une platinier fegulière, la forme jurisque dans laquelle les variers royates sont saisses, tout en maintenant l'indépendance constitutionnelle des fonctions communales.

Le « mandamus » et le « certiorari » par leur complément réciproque, sont les moyens juridiques les plus importants pour exiger la légalité dans le gouvernement du pays. La police, les finances, l'état militaire, étaient dès le douzième siècle complétement développés dans leurs droits souverains, en Angleterre. A dater du quatorzième siècle, se produit un travail lent et laborieux dans la législation des classes, lequel distingue petit à petit ces différentes parties de l'administration de l'État, qui supportent un contrôle permanent, d'après des principes juridiques, de ceux qui doivent demeurer dans l'arbifraire des fonctionnaires exécutifs, afin de maintenir l'unité et la vigueur du gouvernement. Ce contrôle a son centre dans les rapports des cours royales avec les juges de paix, par conséquent dans le domaine de l'administration de la police au sens le plus étendu. Il subsiste néanmoins aussi d'une manière analogue pour tous les autres domaines et forme pour ce motif une division particulière dans chacun des chapitres de cet exposé, avec la réserve naturelle, qu'il a une étendue différente pour chaque sphère de la souveraineté. qu'elle esté moindre, par exemple, pour les finances et l'état militaire, que pour l'administration de la police. Tous les droits de suprématie de l'État sont ici complétement développés : L'application des lois réglant leur action a lieu néanmoins en cas de couflits, non pas par les chefs des départements administratifs, mais par les cours royales. Plus ce principe vint à prévaloir complétement, et plus la légalité devint la règle de l'administration. Le contrôle judiciaire de l'administration entière du royaumei de la Grande Bretagne se restreignait en 1860. à 61 cas de « mandamus » et à 69 cas de « certiorari. » Ce mécanisme si simple, qu'il ne prendrait, considéré en lui-même. qu'une petite partie du temps de travail d'un juge royal, subsiste maintenant depuis des siècles. Ce ne sont pas les tribunaux qui déterminent la mesure et le mode de l'application des droits de suprématie de l'État, mais c'est la loi seule (et pour la moindre partie les anciens droits coutumiers) qui en fixent les limites : les tribunaux ne doivent délibérer que sur l'exposition et l'application de règles de droit permanentes, par lesquelles se trouve aussi fixé avec précision le droit de poursuite (d'après les circonstances) pour les particuliers, les employés communaux, les corporations, l' « attorney » général.

III. Comme complément de ce système, il y a encore le « writ quo warrant », les « informations ex officio » et l' « habeas corpus », qui sont plus rarement appliqués dans la sphère des justices de paix, mais appartiennent cependant à l'organisme de cette administration de district qui forme un ensemble pour régler les droits de l'ensemble vis-à-vis des individus.

Le « writ of prohibition » est un rescrit direct des cours royales, émanant régulièrement du « king's bench » (dans quelques cas de la chancellerie, ou d'une autre cour royale) publié contre un acte de juridiction de la part d'une autorité qui ne la possède pas (Natura brevium, 39). Il se rencontre en pratique, surtout contre les usurpations des autorités ecclésiastiques, mais pourrait aussi se rencontrer contre l'usurpation d'un appel de la part d'une autorité temporelle, lorsqu'elle ne possède pas le droit d'en recevoir (1 Term, Rep. 152), ou dans les cas où une « county court, hundred court, court baron », ou un autre tribunal inférieur se saisit de procès qui dépassent sa compétence. Le motif pour lequel la prohibition ne devint pas pratique contre les jugements des juges de paix. fut parce que durant des siècles le « certiorari » empêcha toute usurpation possible, et parce que la juridiction des juges de paix, par sa position même, n'avait aucune tendance à entrer en collision avec les autorités régulières du pays. Le domaine véritable du « writ of prohibition » est celui des juridictions exceptionnelles, qui d'après leur nature, et par suite des droits étrangers qui y prévalent, ont une tendance constante à l'usurpation, spécialement les tribunaux ecclésiastiques, universitaires, militaires, l'ancienne « court of chivalry, » la « court of admiralty » et les tribunaux des comtés palatins. Vis-à-vis de ceux-ci le » writ of prohibition » joue dès le moyen âge son rôle important pour protéger le droit national « the remedy provided by the common law against the encroachment of jurisdiction, » 5 Blackstone, c. 7. En pareil cas, les parties pou

vaient aussi lorsqu'elles s'adressaient à tort à un pareil tribunal, être punies pour « contempt, » 3 Blackstoue, pag. 112, 113.

Le vert of quo tecranto était destiné à poursairre l'usurpation des droits régaliens (droits de suprématie de l'État), par des particuliers. C'était le moyen impopulaire au moyen âge, mais des plus efficaces, de combattre l'accaparement des droits de juridiction par la grande propriété foncière; c'était celui de combattre toute extension de la féodalité à la manière du continent. Lorsque depuis l'époque de la réforme ce danger fut écarté, il fut surtout appliqué contre les corporations municipales. Dans son nouveau et rare mode d'application, il paraît une procédure en répression fiscale, par information dans l'espèce d'un « quo warranto. »

L'information ex-officio comme procédure fiscale répressive extraordinaire, applicable seulement aux « misdemeanors », et spécialement contre les délits professionnels, a été exposée déja et n'a que fort peu d'applications (voy, à la fin de la section V).

Enfin comme dernier complément, il y a les actes d'e habeas corpus », au moyen desquels se trouve évité l'abus des pouvoirs administratifs par alteintes contre la liberté personnelle, et l'on exige un jugement au sujet de toute arrestation (et actratat toute autre issue et toute feinte). Le povoir général des juges royaux de vider les prisons (gaol delivery) tend au même but; il en est de même du pouvoir du grand jury de prendre connaissance des motifs de l'arrestation et de l'envoi des actes par « special cases » dont nous avons parlé sect. IV. 85 (fl).

IV. A côté des cours royales se trouve encore le pouvoir officiel du ministre de l'intérieur. Ce « conseiller du cabinet » d'autrefois, doit dans le nouvel ordre de choses être appelé en tout cas ministre de l'intérieur et de la police (Gneist,

(1) La pratique totale du King'è bench, dont la Crosen side possède ces pouvirs, se restreignit dans l'année judiciaire de 1800 à 1861. Demandes de serits of mandamus : 50 serits of certiorari; 71 informations on que vervante; 47 demandes de serits of habeus corpus; 10 informations et officio; 81 envois d'actes (Part, Pep., 1861, t. LX, °p part, sess. 189).

Droit administr. angl. § 75, éd. all.) Il est juge de paix ex-officio dans le domaine du royaume. Par les rapports solidaires du ministère d'État (cabinet), et par le droit du « secretary » de signer les autorisations qui sont soumises au grand sceau, on en est arrivé à ne publier généralement qu'avec son « avis » les commissions de justices de paix, la nomination du lord lieutenant, la révocation des juges de paix. Il est en correspondance constante avec le lord lieutenant et d'autres administrations indépendantes de la police locale, et leur assure en tous temps ses conseils, et son assistance particulièrement aussi pour l'application des troupes régulières en temps de sédition ou de tumulte.

Mais sa position est devenue encore bien plus influente dans les parties nouvellement organisées de l'administration communale et même sa coopération à ces nouvelles organisations : ce qui a naturellement eu lieu pour l'organisation nouvelle de la « constabulary force » (sect. VI § 5 et 6) avec des pouvoirs très étendus de publicr des règlements administratifs, ainsi qu'en matière de nominations. Il s'y ajoute une nouvelle position de l'administration réformée des prisons, et du service des insensés (sect. IV, § 5 et 6), ainsi que l'administration du fonds criminels (sect. V, § 3). Quelque modernisé cependant que paraisse le ministère de l'intérieur en Angleterre, pour les anciennes sphères communales complétement réglées, dès longtemps l'idée a prévalu que l'intervention ministérielle se restreint aux questions d'organisation et de personnel; tandis que la décision matérielle des plaintes, et par conséquent les discussions sur l'exposition et l'application du droit public, tombe en partage aux cours royales par le « certiorari » et le « mandamus ».

La concession de pouvoirs véritables de juger aux autorités administratives centrales appartient seulement à la forme la plus récente des lois communales (chap. vui et ux), à laquelle nous pouvons faire allusion ici, à l'avance. Cette réunion des pouvoirs de juridiction les plus importants avec le droit commun, la prise de connaissance, le contrôle, l'exécution et l'or-

ganisation forment sur le continent la toute-puissance de la bureaucratie, tandis que la constitution anglaise, par la séparation des sphères d'affaires et l'attribution de toute juridiction réelle à des colléges inamovibles, assure une protection efficace contre les usurpations de l'administration temporaire, et rend ainsi possible le gouvernement constitutionnel sous une constitution parlementaire. Les pouvoirs de la police subsistent partout dans leur entièreté, mais ils sont compris entre les corporations et les tribunaux qui se protégent réciproquement et se maintiennent dans la constitution traditionnelle. Les formes administratives de nos gouvernements existent-elles aussi : rapports, rescrits, confirmations, acceptations on refus: mais pas comme forme de juridiction sur les questions les plus importantes de droit public. Ce n'est que l'ancien système du « self government » anglais, qui a montré une grande décision contre l'extension indéterminée des pouvoirs ministériels, pour autant qu'il s'agisse de nominations et pas d'élections. L'Angleterre est peut-être le seul pays, où il existe encore des lois qui abrogent des rapports à faire au ministre, comme étant superflus, ce qui a eu lieu par 11 et 13 Vict. c. 67 qui abroge cinq systèmes de rannorts.

§ 3

# RESPONSABILITÉ DES JUGES DE PAIX EN DROIT PÉNAL

Que les juges de paix, abstraction faite de la modification de leurs mesures par les autorités supérieures, fussent responsables aussi personnellement, en qualité de commissaires royaux, on le comprenait naturellement au moyen âge, par suite déjà du pouvoir arbitraire de répression appartenant au roi pendant la période féodale. Les droits fondamentaux développés peu à peu depuis la v Magna Cliarta », n'enlevèrent pas ce pouvoir de répression sur les employés du roi proprement dits. On comprend plus aisément encore le droit de révocation contre les juges de paix pour mauvaise conduite, et celui d'accusation en cas de

lésion intentionnelle et positive des devoirs de leur charge, qui forme selon le droit commun un « misdemeanor » sujet 'à poursuites. Ce n'était donc que comme déclaration d'un point du droit commun, que dans 4 Hen. VII, c. 12, il est parlé de la plainte auprès des juges d'assises ou du lord chancelier, en suite de laquelle un juge de paix peut être démissionné par le lord chancelier et puni selon l'occurrence. Sous les Tudors encore et les Stuarts il était fort fréquent que le lord chancelier menaçat de les reuvoyer, pour l'un ou l'autre abus dans l'administration; ceux, par exemple, qui auraient trop légèrement concédé un nombre exagéré de débits de boissons. (Howell's State Trials III, pag. 855). Dans les nouvelles lois les plus importantes, les juges de paix sont menacés d'amendes déterminées, comme dans 14 Élis., c. 5, amende de 5 liv. pour défaut d'exécution des lois sur les pauvers (Lambard, IV, c. 21).

Malgré les grands ménagements introduits au dix-huitième siecle avec l'indépendance croissante des justices de paix et des classes gouvernantes, cette notion fut conservée en principe, muis elle fut aussi ramenée par la pratique des cours royales à des principes fixes. Le principe directeur est, qu'un juge de paix n'est pas punissable pour l'inexactitude matérielle de sa décision, lorsque ses intentions sont pures. Mais lorsqu'une solution inexacte ne résulte pas de l'erreur, mais des intérêts de parti, de la haine ou de l'abus d'autorité (private interest, resentment, oppression), une responsabilité pénale se rencontre dans des directions multiples.

1. Une action criminelle « indictment » est foudée sur un abus intentionnel de pouvoir, par corrupt, partial ou malicious motives. La procédure en ce cas est la procédure ordinaire (prosecution) par un particulier an nom du roi, examen de l'accusation par un grand jury, décision par juge et jury (ainsi que la fixation de la mauvaise intention, point décisif pour la condamation), et peine arbitraire, pécuniaire ou privative de la liberté. Il y faut, par exemple, rattacher l'arrestation d'un innocent dans un but malveillant, la partialité établie dans la concession de licences industrielles. L'extorsion, exigence illégale

d'avantages pour la fortune e by colour of officio », forme un délit particulier. L'examen préslable de l'accusation n'a pas lieu ici pour un procureur public ou par une autorité administrative, mais parles juges de paix, et par lejury d'accusation. Dans une accusation contre de grands dignitaires, il y a lieu à l'eimpeachment » constitutionnel dans le parlement, qui peut également conduire à la révocation de l'emploi, aux amendes, à la prison, selon la gravité d'u délit.

2. La procédure répressive fiscale pour autorité (criminal information) a lieu lorsque sur pied des témoignages (affidavits), on voit un abus de pouvoir par « corrupt, partial ou oppressive motive ». Des exemples de pratique sont : l'arrestation intentionnelle d'une personne pour défaut de paiement d'un droit illégal; prononciation d'un jugement sans citer et entendre le condamné; refus d'accorder une concession industrielle par motif de haine particulière (2 Buw. 1.307, 1.716.) concession semblable par « corrupt motives » (4 T. R. 692, 2 Str. 2.210). Dans des cas très flagrants, semblable procédure peut même avoir lieu contre des actes des juges de paix en session pour cause d'un « manifest act of oppression, or wilful abuse of power » (2 Barnard 249, 250 R. v. Seton, 7 T. R. 874). Dans tous les cas semblables, la partie contraire doit cependant comparaitre devant le tribunal « les mains pures » c'est à dire être libre elle-même de reproche fondé de motif criminel. Les omissions y peuvent aussi être comprises, lorsqu'elles portent le caractère d'une « gross and wilful negligence », de négligence grossière et intentionnelle : par exemple, omission d'un acte positivement prescrit par la loi dans les cas où la loi ne permet pas d'arbitraire; la mise en liberté dans le cas d'une accusation de capital « felony »; négligence grossière et conduite molle en cas de répression d'une sédition. (R. v. Pinney. 3 B. et Adol. 949.) Un domaine spécial est formé par la prestation de cautions : lorsque le juge de paix en refuse une légalement admissible, ou en exige une démesurément élevée, ou en admet une insuffisante et rend ainsi la procédure illusoire.

3. Répression sommaire par « attachment », comparable à nos

peines disciplinaires, a lieu spécialement pour l'opposition formelle à un ordre positif de l'autorité supérieure : par exemple, quand après concession du « certiorari » on refuse de délivrer l'affaire; lorsque après concession de l' « habeas corpus » on refuse la délivrance de l'accusé, ou en cas de désobéissance à un « writ of prohibition » ou à un « writ of error, supersedeas », etc. Dans la pratique elle est aussi parfois appliquée aux juges de paix qui agissent dans leur ropore cause.

4. Une simple démission est enfin réservée tant pour les délits publics que pour les négligences d'un juge de paix. Il reta aussi permis à la partie lésée par un acte de réclamer d'us lord chancelier semblable mesure. Elle peut avoir lieu soit par rescrit spécial du lord chancelier, ou tacitement par la rédaction d'une nouvelle commission de paix ne comprenant pas le nom du juge de paix signalé comme incapable. On comprend que cette dernière voie soit habituellement suivie et se rencontre encore parfois aujourd'hui avec les précautions les plus grandes contre une procédure capricieusse.

### NOTE SUR LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE

1. Pour co qui concerne l'action pénale ordinaire, fadiciment pour abus de pouvoir, l'instruction pénalbe et le grand jury son rigoureusement retenus dans les limites de l'injust, partial, oppressive, corrupt motive (vompris la crainte et la faveur). De simples erreurs et précipitations ne forment pas de fait délicteux; « car ceux qui administrent la justice doivent être libres dans leurs pensées et indépendants dans leur jugement. » Pour ce motif précisément la preuve d'une semblable accusation est difficile et l'ensemble de la procédure assez peu pratique. En outre « ni les parties, ni les témoins, ni l'avoué, ni le jury, ni le juge ne sont responsables de simples termes formulés pendant leurs séances. » (Lord Mansfeld.) Pour le langage qui ne se rapporte pas à l'affaire ni à so conduit (extrajudicial language) un juge de paix est aussi responsable, Dickinson, cap. 11, § 8, 4 la fin.

2. Quant à la procédure répressive fiscale ex officio, la proposition (motion) d'une semblable marche doil généralement être formée pendant la première période judiciaire (term) après que l'acte a été posé, après avertissement écrit préalable adressé aux juges de paix, exposé des motifs, afin que durant

ce temps il paisse encore élever ses objections contre l'accusation. L'acte attaqué est-ll un jugement de répression sommaire, il doit d'abord être remis par certiorari à la cour royale, et le plaignant doit produire un affidavit assermenté de son innocence, ainsi que l'assurance également sacramentelle qu'il est positivement convaincu des corrupt motives des juges de paix. Très communément la cour exige que le plaignant épuise d'abord son action de recours par vole civile. Lorsqu'une procédure accusatoire par indictment est déjà en action, l'attorney general a coutume de refuser par un nolle prosequi avant qu'on alt agi par information. - La cour trouve-t-elle l'employé coupable, il doit généralement comparaître en personne pour recevoir personnellement sa condamuation (sauf le cas où l'on prononce une amende). La pénalité en argent et en prison est arbitraire ; dans l'ancienne pratique on a prononcé des amendes de 1,000 liv. et au dessus. La question des frais est pareillement discrétionnaire. L'accusé s'en tire-t-il aisément on ne prononce souvent qu'un biâme et remboursement des frais au piaignant, « Quelque grande que puisse être l'irrégularité, si elle ne manifeste pas des motifs d'actions corrompus ou personnels, ou si elle n'émane pas d'une illégalité manifeste, elle ne sera pas poursuivle par la cour par criminal information, car la question subsiste toujours, non pas de savoir si lors d'un mûr et complet examen l'acte est trouvé conforme au droit strict, mais bien quels ont été ses mobiles; s'il émane d'un dishonest, oppressive ou corrupt motive, désignation sous laquelle peuvent se trouver également comprises la crainte et la faveur, ou s'il résulte seulement d'un maleutendu ou d'une erreur. Ce n'est que dans le premier cas qu'un juge de paix est passible d'une répression. Car punir une personne comme délinquant, alors qu'elle peut être tombée, dans l'exercice nécessaire d'une fonction, dans une erreur ou dans un malentendu, ne peut s'appliquer qu'au gouvernement despotique d'un peuple assujetti et répugne complétement aux principes de la jurisprudence anglaise. » R. V. Borron, 3 B. et Ald. 434.

3. L'atlachment » se rencoutre surtout fréquemment contre les sherija, shedijá, majoyaé des prisons, employés subalternes des tribunary, et assipar conséquent contre les avoués de la classe Inférieure pour désobléssance sus partieures de la classe Inférieure pour désobléssance la similiéteste, les dévenu plus rare contre les juges de paix avec l'estime croissante de ces fonctions. Dans les estimples de réclas d'obléssance il suffit généralment d'un mandames qui peut avoir leus esculement alors qu'il n's a pas de corvupt ou improper moitre. D'aprète le d'ont il n'est cependant pas abrogé; il appartient aussi aux luges d'assise contre les juges de paix, mais pas aux quarter sessions contre leurs collègues quis d'une prores nos est poéteta.

4. La simple démission de ses fouctions est encore toujours légalement réservée en cas de nomination. Les juges de paix, qui sont nommés sur pied d'une charte royale (spécialement par consequent dans l'ancienne constitution municipale), ne peuvent être déposés que par suite d'une procédure répressive réguliere pour cause de misconduct. Pour les juges de paix par commission, eux aussi, alnai que pour le lord lieutenant, il n'y a plus d'exemple récent de révocation pour moits de parti politique. Cependant,

ainsi que nous l'avons déjà remarqué, deux lords lieutemants ont été révoqués pour cause d'opposition, en 1780; puis un en 1819, et un autre encore en 1832.

## 6 4

## LA RESPONSABILITÉ DE DROIT CIVIL DES JUGES DE PAIX (ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS)

« Lorsqu'un juge de paix agit, dans sa juridiction, senl on en session, dans les matières où il y a juridiction (d'après les pouvoirs de sa charge), et ne dépasse pas les limites de sa juridiction, il n'est soumis à aucune action civile, quelque erronée que puisse étre d'ailleurs sa décision; et même torsqu'il a, par mauvaise intention, agi avec exactitude dans la forme, avec injustice quant à la matière, il est soumis à une procédure répressive, mais pas à une action civile. »
« Mais lorsque le iuxe de paix pe nossède pas du tout de

juridiction, ou lorsqu'il en dépasse les limites, ou dans celles-cil lèse les formes essentielles au point que sa procédure devient nulle, ou lorsqu'il émet un mandat d'éxécution, à la suite d'un jugement pénal qui est ensuite annulé par la cour supérieure, son acte est considéré comme procédure coram on judice, et il y a lieu à une action en réparation du dommage pour cause de la privation de liberté, de la saisie ou de tout autre dommage, si même l'on a agi sans mauvaise intention. »

Ces principes, souvent exprimés dans la pratique judiciaire, discissione de la nature des actes autoritaires, restreignent les dévoirs de recours des juges de paix dans un domaine assez étroit. Voici, sous ce rapport, des exemples : mandat d'arrêt hors de la juridiction territoriale; ouverture d'une procédure en détention ou en répression saes information sacramentelle préalable; d'après des arrêts isolés des tribunaux, la prolon-

gation d'une arrestation préventive, en différant d'une manière exagérée l'audition de l'accusé, ou dans le but d'arracher un aveu. L'action civile est en ce cas une action of trespass (1),

(1) Le système des actions civiles ou recours est donc très étroitement délimité. Il n'y a pas lieu par exemple à action civile lorsque le juge de paix procède avec exactitude suivant les préceptes légaux sur pled d'une information sacramentelle, bien que par la suite la décision se trouve être erronée. Au contraire même, une erreur de droit autorise son action, du moment où il v a un motif matériel de procéder, par exemple lorsqu'il publie un mandat d'arrêt pour cause de félonie, lorsqu'il y avait un motif suffisant d'arrestation pour misdemeanor. - Dans des cas rares Il peut y avoir lieu à une actio in factum ex delicto (action on the case) en dommagesintérêts, même s'il agit dans sa juridiction sans probabilis causa pour sa procédure. Le plaignant doit alors exposer non seulement son innocence, mais aussi le défaut de probable cause comme motif de plainte, et prouver au jury d'une façon suffisamment expresse, que ce défaut de probable cause dans les choses, telles qu'elles étaient exposées au juge de paix, était évident (Dickinson, Quarter sessions, c. 11, § 2). L'action civile est basée ici comme une actio legis aquiliae sur un point de fait criminel.

Une application de l'action of trespass est l'action dite of false imprisonment. Déjà au moyen âge les pouvoirs illimités d'arrestation des employés royaux avaient amené divers remèdes protecteurs (writ of mainprice, odio et atia, homine replegiando, habeas corpus). La pratique judiciaire forma dans ce but deux actions civiles : une action of trespass contre celui de qui émane immédiatement l'acte d'arrestation injuste; une action on the case (in factum) contre celui qui, par fausse information, occasionne l'arrestation d'un autre. Le principe cependant est également lci, que la plainte contre l'employé n'a lleu que pour infraction formelle à la compétence, par exemple contre le sheriff ou le bailiff qui emprisonne hors de son comté, ou après avoir déposé son mandat, ou sur pled d'un mandat d'arrêt d'un juge de paix dont la commission est révoquée, ou contre un employé des prisons. qui retient le détenu au delà du temps fixé, ou pour un traitement grossier dans la prison, qui s'étend au delà des limites du traitement légal d'un détenu. Mais, au contraire, il n'y a pas lieu à plainte contre l'employé qui agit sur pled d'un mandat formellement exact; ainsi que, par exemple, lorsque l'accusé était délivré légalement. Il en est encore une fois autrement, lorsque le mandat d'arrêt est émis complétement hors du territoire de la juridiction, et que la procédure a donc lieu entièrement coran non judice, auquel cas l'inférieur reste aussi responsable, par exemple un mandat d'arrêt pour simples injures (stander) pour lesquelles il n'y a pas de plainte du tout. Dans cette organisation officielle de l'affaire, l'action of faise imprisonment n'est appliquée généralement que contre les particullers, généralement, en même temps qu'une action pour assault et battery.

T. 1V.

reposant sur cette idée fondamentale qu'un magistrat hors des limites formelles de sa juridiction doit être regardé comme particulier, et est pour ce motif directement responsable comme tout particulier vis-à-vis d'un autre pour les atteintes illégales portées à la sphère de droits d'autrui dans sa personne et dans ses biens.

Mais aussi, dans les cas où une infraction évidente est soumise à une action civile, la législation a accordé une protection positive au juge de paix par une série de mesures restrictives, dont la base se trouve dans les ménagements à garder nécessairement à l'égard d'une fonction honorifique : « Diverses lois ont, avec le cours du temps, amoncelé une incrovable diversité d'affaires pour les juges de paix, - elles sont d'une telle espèce et d'une si grande importance pour le bien commun, que le pays est hautement obligé envers tout digne magistrat, qui sans vues accessoires, veut se charger de ce service difficile et fatigaut. - et lorsque pour ce motif un juge de paix commet dans l'exercice de sa charge une faute sans intention mauvaise, les cours lui montrent une grande douceur et une grande faveur, et beaucoup de lois ont été publiées pour le protéger dans l'exercice honnête de sa charge, » (Blackstone, I. 364.) Un élément commun préalable de ces mesures protectrice est la « bona fide » du fonctionnaire, l'erreur, les malentendus, sur lesquels le jury décide comme question de fait. Ne sont donc pas protégés les actes posés « colore officii » et pas (1) « virtute officii. » Les mesures protectrices sont:

(1) La protection des juges de paix contre les actions civiles introduites est debile dans la locipaliteit 9 Gen. Il., et la prei sparoles suivantes: Attendu que les juges de paix sont découragés dans l'exercice de leurs fonctions par des plaintes vextoires à cause de petites erreurs invointaires dans leurs procédures; attendu qu'il est nécessaire (pour autant que cela peut se concilier avec la sécurité et al liberté des sujets, sur lesquels s'étend le pouvoir de leur charge) de les assurer dans l'exercice de leur fonction honorifique de che confiance; et attendu qu'il est aussi nécessaire de protéger les sujets contre tous les abus intentionnels et oppressifs des diverses lois et statuts, dont l'application est confiée oux juges de paix; ja présente ordonne, etc. >

- 1. Toutes les actions en recours appartiennent aux plaintes locales et ont leur ressort seulement dans le comté où a été posé l'acte attaqué, 21 Jac. I. c. 12, § 2.
- 2. Dans toutes les actions en recours, l'accusé a la position la plus favorable pour la défense, c'est à dire qu'il peut se déclarer en général uno coupable (plead the general issue) et proposer ainsi aux jurés toutes les circonstances spéciales qui servent à l'excuser. Cette maxime est aussi appliquable aux constables et autres employés dans tous les ess d'action en recours ponr l'exécution de leur charge (action, bill, plaint, suit upon the case, trespass, battery, false imprisonnement), il en est de même pour ceux qui leur ont prêté secours dans l'exercice de leur charge. 7 Jac. 1, c. 5; 2 Jac. 1, c. 42.
- 5. Les actions en recours sont prescrites six mois après l'acte commis. 24 Geo. II, c. 44, § 8.
- 4. Le fonctionnaire doit recevoir connaissance claire et intelligible au moins un mois avant l'intentement du procès, par dénonciation écrite des motifs de la plainte, et les preuves du plaignant doivent aussi être en tous cas rigourensement renfermées dans les limites précises indiquées dans cette dénonciation, 24 Geo. II, c, 44, § 1. Faute de faire cette dénonciation, on si on la fait inexacte, la plainte devient nulle. Au dos doit se trouver indiqué le nom et le domicile de l'avoué du plaignant, afin que l'accusé puisse le trouver.
- 5. Après avoir reçu l'avertissement, le juge de paix accusé peut offrir au plaignant un dédommagement amiable. Si le plaignant le refuse, l'offre peut être réitérée comme introduction à la procédure principale, et si le jury trouve la somme offerte convenable et juste, l'accusé est libéré, et ses frais lui sont remboursés. Même dans le cours du procès, l'accusé peut payer volontairement une somme d'argent convenable et

Pour ce qui concerne le point accessoire des frais, on doit allouer, d'après 24 Geo. II, c. 41, 87, de doubles frais au plaignant, lorsque le juge atteste que l'acte attaqué émanait d'intentions méchautes (modifié par 5 et 6 Vict., c. 97, 88 d et 2).

atteindre alors aussi le méme but. 24 Geo. II, c. 44. D'après la loi, le paiement doit avoir lieu avant « litis constatatio » (before joining issue); la pratique a également changé cela et l'autorise à tout moment jusqu'à la clôture de la procédure.

6. En cas d'actions en recours pour un acte qui a été publié sur pied d'un jugement de répression casée eisuite, on doit prononcer en faveur du plaignant seulement une indemnité nominate de 2 d. et ne pas lui accorder le remboursement des frais, si la plainte n'établit pas expressément et le plaignant ne prouve pas que l'acte a été posé par une mauvaise intention sans « reasonable » ou « probable cause, » 45 Geo. III, c. 441, ce dont juge non pas le jury, mais le tribunal (West v. Bacendale, 19, C.-J. 449). Il ne doit surtout pas ètre prononcé de réparation lorsqu'îl est établi que le condamné était réellement coupable et qu'il n'a pas subi de peine plus sévère que celle qui étati prononcée par la loi.

Récemment enfin toute la question des actions en recours à été codifiée dans une loi, 11 et 12 Vict., c. 44 (an act to protect Justices of the peace from vexatious actions for acts done by them in execution of their office. 14 aug. 1848) et l'irresponsabilité des juges de paix y a été prononcée en plusieurs cas.

## NOTE SUR LES ACTIONS CIVILES

La nouvelle Ioi, le Protection Act, 11 et 12 Vict., c. 54, est le troisième des sir John Iarvis' Act pour codifier la pratique des jurges de pair. Sillen ne renferme le plus souvent que des formules de la pratique déjà subsistante et serait presque incompréhensible sans elle. Des plaintes pour cause disciposés dans la juridication divient être formulées comme actio in factum et des posés dans la juridication divient être formulées comme actio in factum et des posés dans la juridication. La plainte doit Indique ra veu président que l'acte a été posé maliciously et sans rezuonalé et produite cause; au Cas d'une preuve licemplète à cet dégard il y a lieu à aboutiou (8). Ju cas la la plaidiction su avec infraction formeile à la juridiction, le actions en recover est sistant aintrénuement, même assa motifé en mavaise lincinion; mais la plainte peut être d'abord formée par une conviction ou morder, jorsqu'i est cassé par la our supérieure § §). — Lorsque après

qu'un juge de paix qui a publié le jugement de condamnation formellement fautif, ou l'order, lance ensuite bona fide un ordre d'exécution basé sur le premier fait. l'action en recours doit être dirigée contre le premier acte (§ 3). - Il n'y a aucune action en recours contre un ordre d'exécution en matière d'impôt, pour cause d'irrégularité dans le décrétement de l'impôt, ni pour des actes dans lesquels la loi accorde expressément aux juges de paix un pouvoir discrétionnaire (§ 4). - Un juge de paix craint-il de poser un acte douteux parce qu'il redoute une action en recours, le plaignant pent s'adresser avec une attestation écrite au queen's bench, et celui-ci peut ordonner l'acte par résolution à la manière d'un mandamus cum clausula, et ainsi le juge de paix qui agit est exempt de recours (§ 5). - Il n'y a pas de plainte en recours pour cause d'exécution d'une conviction ou d'un order défectueux qui se trouve matériellement confirmé dans une instance supérieure (\$ 6). - La prescription des actions en recours est de six mois (\$ 8). - La plainte doit être annoncée un mois auparavant (§ 9). - Le point de droit et la défense ont lieu par general issue (§ 10). - Offres amiables de dommages-intérêts et procédure en ce cas (§ 11). - Dommages de 2 den, en certains cas (§ 13). - Question des frais (§ 14). - Abrogation particle des anciennes lois (§ 17).

On ne saurait méconnaître que le changement de position des juges de paix a exercé une influence capitale sur toute la question de responsabilité Auparavant on considéralt en bas leurs fonctions comme purement judiciaires. La commission de palx n'abandonne que « peu de chose ou rien du tout à l'arbitraire, à la discrétion des inges de paix, mais les lie avec les chaînes des lois, contumes, ordonnances et statuts. » (Lambard, I, cap. 11). Dalton, dans sa préface, date les ponvoirs discrétionnaires, seulement de l'époque des Tudors et fait encore la tentative de réunir complétement les cas où ils agissent « à lenr discrétion » (cap. 6). Dans le développement ultérleur, les ponvoirs discrétionnaires (administratifs) se sont accrus d'une manière tellement considérable que les tribunaux supérieurs, non seulement par la position des fonctions honorifiques, mais aussi par la nature de tant d'affaires, durent adoucir leur pratique. Pour des juges qui maintiennent chaque jonr le drolt public et privé, naît le tact pratique qui ne sacrifie ni le droit public, an droit privé, ni le droit individuel aux motifs plus élevés (les opinions des autorités de la police).

#### 3 :

## RESPONSABILITÉ DES CONSTABLES

Comme pour les juges de paix, il faut chez les employés inférieurs de la police distinguer : le droit de leur charge, leur

responsabilité en droit répressif et en droit civil, leurs rapports avec les autorités supérieures, spécialement avec les juges de paix.

1. Le pouvoir de leur charge (1) consiste dans une protection efficace contre la violence qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs fonctions. Déjà d'après le droit commun le constable peut arrêter les personnes qui l'attaquent de paroles ou de faits dans l'exercice de sa charge (insulting, assaulting, opposing), 4 Co. Rep. 258, L' « assault » contre un constable par une personne à arrêter pour cause de « felony » est punie par 1 et 2 Geo. IV, c. 88, par sept ans de transportation. Depuis 9 Geo. IV, c. 31 § 25, toute violence personnelle « assault » contre un employé dans l'exercice de sa charge et tout aide apportée à la résistance ou pour empêcher l'arrestation est punie, comme « misdemeanor », de deux ans d'emprisonnement au plus et selon la discrétion du tribunal, d'une cantion obligatoire de conserver la paix. L'action préméditée de tirer ou les tentatives à cet effet, l'action de piquer, couper ou blesser une personne dans le but de résister ou d'empêcher sa saisie ou son arrestation légale est «felony » punissable, d'après 1 Vict. c. 85, § 4, de transportation à vie ou au moins pour quinze années, ou d'un emprisonnement de trois ans. Complémentaire est le

<sup>(1)</sup> La punition des résistances repose sur la distinction intelligente des cas ordinaires, des cas importants au point de vue des principes. On comprend aussi que dans les recherches pour cause de résistance on ne se contente pas de l'assurance au lieu de serment (loco sacramenti) donnée par un agent de police (!), - ce qui occasionnerait d'innombrables dénonciations fausses, - mais que t'on exige des serments et des témoignages réguliers. La répression sommaire et douce s'est surtout justifiée par la pratique. Les peines sévères contre la resistance dans les cas ordinaires d'un conflit de la police avec le public ne sont pas nécessaires pour le maintien de la dignité autoritaire, mais elles contribuent assurément à conduire la police à une prépondérance considérable et à la faire hair. La procédure criminelle ordinaire avec les peines sévères est toujours réservée comme une aiternative concurrente : l'inteiligente pratique de la police anglaise en fait cependant très rarement usage. D'ailieurs on comprend que les pouvoirs d'arrestation et tous les autres pouvoirs de la police sont aussi les mêmes contre les militaires en uniforme

stat. 14 et 15 Vict, c. 19 qui menace de trois années de prison pour résistance de fait à l'emprisonnement de délinquants durant la nuit. Le refus intentionnel de prêter secours, lorsqu'un employé de paix le réclame d'un particulier, est menacé. d'après le droit commun, comme « misdemeanor » d'une peine arbitraire. Les lésions corporelles, qu'un constable ou une personne qui l'assiste occasionnent dans l'exercice de leur charge, ne sont pas punissables (2 Hale P. C. 97); au contraire le constable possède une action civile en donnages-intérêtpour cause d'une lésion corporelle « action of trespass ». Pour les constables rémunérés, simples agents de police, la nouvelle législation a de nouveau réglé avec plus de douceur les peines de la simple résistance : amendes de 20 liv. au maximum pour les constables de la circonscription de la police métropolitaine, et dans les lois postérieures seulement à 5 liv., éventuellement un mois de prison.

2. La responsabilité de droit pénat des constables s'étend, d'une manière analogue à celle des juges de paix, à tout abus de pouvoir pour « corrupt, oppressive motives », par la voie de l'action criminelle ordinaire. Elle n'est cependant pas appliquée vis à-vis du public, lorsque le constable agit sur l'ordre du supérieur, dont la responsabilité le couvre aussi loiu que sa juridiction (1).

Pour autant que l'employé de paix agit de son droit propre,

(1) Les accusations pour cause d'abus de pouvoir des constables ne sont pas nombreuses en général. Au construire, les conflits avec le public dans de ministration de la police des grandes villes sont assez considérables, et est ure point la dis sur la police métropolitaine a sais li organisation il sor un police métropolitaine a sais li organisation il conforme au but et à l'êtat des choses, en sounetiant les constables à à la même pierles pour cause d'abus des la même pierles pour cause d'abus d'autre partie, que le public dans les cas ordimires de résistance. Sils as trouve par consequent dans la procédure sommaire des juese de police quelque la procédure sommaire des jues de police quelque l'action de la part de l'employé inférieur de la police, celui-ci chan proportion de 5 liv. d'amende ou d'emprisonnement jusqu'à un mois (2 et 3 reflet, c. 41). Le considération de la police est institution maintenue et rancée, blen plus que parcette maxime bureaucratique, que jamais un employé de la police peut voir ostensiblement tort.

ses pouvoirs d'arrestation doivent être jugés d'après les principes énoncés plus haut (§ 5, sect. II). Pour autant que comme agent de police il exécute le « warrant » d'un juge de paix, la responsabilité de ce dernier le couvre et il ne doit pas examiner l'exactitude matérielle des ordres de son supérieur.

Les cas d'infraction du constable pour défaut de remplir son devoir sont d'autant plus nombreux ; ils sont punis par le droit commun, comme « misdemeanor », d'une peine arbitraire, en particulier lorsqu'ils ont le caractère d'un empêchement au cours régulier de la justice. L'action intentionnelle de laisser s'échapper un felon est elle-même une felony : (Hale P. C. 596). Un groupe particulièrement important de cas de répression est naturellement constitué par la désobéissance aux ordres des juges de paix. Déjà, d'après le droit commun la désobéissance des « high constables » et « petty constables » aux ordres légaux des sessions ou des juges de paix agissant isolément, est un « misdemeanor » punissable de peine arbitraire dans la procédure ordinaire. La désobéissance dans l'exécution d'un warrant ou dans le rapport sur cette exécution, ou dans le surplus de la procédure ordinaire, était déjà chargé, par la pratique ancienne, d'une amende de police (fine), la désobéissance aux ordres des sessions était punie sommairement comme « contempt ». Beaucoup de lois spéciales renferment aussi des peines spéciales pour des cas particuliers de désobéissance. Dans la majeure partie des nouvelles lois, où l'on impose aux constables de nouveaux devoirs, on les menace aussi de netites peines pécuniaires et d'emprisonnement en cas de négligence, applicable par voie de répression sommaire. Comme complément général vient enfin s'v joindre le stat. 58 Geo. III. c. 55. d'après lequel deux juges de paix peuvent toujours dans une netite session, sur déclaration sacramentelle des témoins, punir tout constable ou employé de la paroisse d'un peine disciplinaire (fine) de 40 sch. au maximum, pour toute négligence de ses devoirs et pour toute désobéissance à un « warrant » ou à un « order » d'un juge de paix.

3. Une responsabilité de droit civil des constables ne pourrait

se présenter par analogie, avec celle des juges de paix, en cas d'une transgression formelle à la compétence. Mais pour autant qu'un constable agit dans l'exécution d'un « warrant » des juges de paix, il a le même droit à la protection que le juge vis-à-vis de la juridiction de l'action en recours de la prescription, de la dénonciation préalable de la plainte et de la facilité de la défense. Le stat. 24 Geo. II, c. 44 § 6 ajoute encore la détermination spéciale, qu'aucune plainte contre un constable ou ses assistants ne peut être formée pour quelque action posée dans l'exercice de sa charge, dans l'exécution d'un mandat des juges de paix, si on ne lui a pas remis auparavant une demande écrite de produire et de remettre une copie des ordres des juges de paix, et seulement si dans les six jours il n'a pas satisfait à cette demande. Ceci a t-il eu lieu, la plainte est-elle néanmoins formée contre le constable seul, sans mettre en cause le juge de paix qui a publié le « warrant », le jury doit prononcer l'absolution du constable, si même il v avait un vice dans la juridiction du juge de paix. Alors même que la plainte est formée en commun contre le juge de paix et le constable, sur la preuve de l'existence du « warrant » . le jury doit absoudre le constable et condamner seulement le juge de paix à indemniser pour cause de défaut de juridiction, ainsi qu'aux frais : le protection act. 11 et 12 Vict., c. 44 n'a rien changé non plus à cela.

### CHAPITRE V

#### LA CONSTITUTION MUNICIPALE

§ 1

### APERÇU HISTORIQUE

La constitution des villes se xattache de plus près aux exposés des chapitres III et IV, paree quelle établit principalement une modification de la constitution judiciaire et de la police, tout en ne formant pas cependant comme en Allemagne un système communal comolet en soi même.

La constitution des villes en Angleterre a toujours été est toujours demeurée une demi-constitution municipale. Les fonctions les plus importantes et les plus fatigantes de l'assistance des pauvres, du pavage, de l'éclairage, de la police sanitaire et des constructions sont rattachées à la paroisse, qui, depuis l'époque des Tudors, s'est développée en élément autonome de la vie communale locale. A ces diverses fins chaque paroisse municipale forme donc une association communale indépendante, sans lien avec la corporation municipale, qui exerce au contraire d'une manière prépondérante ces fonctions officielles qui sont parallèles à l'administration du comté, et ont par conséquent le caractère d'affaires de district.

Les rapports extraordinairement difficiles et souvent très discutés de la constitution municipale anglaise rendent oppor-

tun de présenter ici d'une manière concise les principales phases de son histoire.

- La première période, l'époque normande (1), a produit peu à peu la séparation d'un nombre important de villes, d'avec l'administration du comté, par deux modes de concessions rovales.
- Dans les localités les plus importantes il est accordé de prendre à fermage (firma burgi, feefarm) par la ville elle-même les droits et impôts à payer au roi (tallagia). Tandis que jus-

(1) Pour la première période, l'époque normande, voyez la partie historique, pag. 148, ct suiv., t. l, où se trouve également exposée la littérature historique, et où est cité en particulier l'ouvrage capital de Merewether et Stephen, History of the boroughs, 1835. La preuve de ce que nous avons énoncé se trouve établie au milieu de faligantes longueurs et répétitions : mais sans réfutation faite ou possible, dans l'écrit de Merewether et de Stepben, à l'encontre des opinions résultant de malentendus, qui voulaient, par une interpolation de l'époque postérieure, faire d'une incorporation formelle la base fondamentale des constitutions municipales au moyen âge. Les discussions de parti postérieures ont tout autant transformé l'apparence réelle de la constitution municipale que l'histoire véritable du Parlement. Les arguments principaux pour l'opinion exacte sont : 1° L'absence de tout nom faisant allusion à l'incorporation. Des soixante-dix-sept chartes, que le roi Jean a publiées dans les neuf années de son règne, ainsi que dans les chartes ultérieures, les concessions sont expressément faites aux citizens ou aux burgesses, ou aux habitants de la ville, ou aux hommes libres, aux hommes libres et légaux, aux bons hommes, dans les cinq ports aux hommes barons; pareillement la charte pour Londres, 16 Jean, est adressée aux « barons » de la city comme concession aux « citizens », etc. (Merewether, t. I, pag. 378-385 et suiv.); 2º D'Innonibrables témoignages ct autorités judiciaires décrivent la bourgeoisie du moven âge d'après les caractères indiqués plus haut; par exemple les bourgeois de Londres sont décrits dans les veurbooks d'Édouard III comme habitants héréditaires domicillés et autres habitants établis, qui contribuent au scot and lot. L'accumulation de pareils témoignages, qui reparaissent plusieurs centaines de fois chez Merewether et Stephen, était nécessaire à cause de l'idée enracinée et presque inextirpable de l'incorporation; 3º Aussi la loi de Henri V sur les élections parlementaires municipales désigne la bourgeoisle possédant le droit électoral seulement comme resident, dwelling, free of their borough; 4° Lorsque la bourgeoisle actionne ou est actionnée devant le tribunal, elle est admise à procéder sous le nom collectif de bourgeois, et représentée par six ou dayantage des meliores et discretiores parmi les habitants, qui choisissent les autres, ou par d'autres représentants élus.

qu'alors les tailles avaient, en ces endroits, été levées, soit par le vicomte (viccomes) ou par un fermier spécial (fermor) ou par un prévôt (prorost) particulier, il est permis « aux hommes de la ville » de verser en un seul paiement au trésor les droits levés jusqu'ores par le trésorier royal. L'on présente alors à l'échiquier (ezchequer) une personne convenable qui, nommée prévôt municipal (reere, baitiff, prorost, mayor), se charge avec des cautions de la responsabilité du paiement du prix du fermage, et prélève ensuite les droits et impôts sur les partier culiers. Ce prévôt municipal est soumis à un devoir rigoureux de rendre compte et de responsabilité à l'égard de l'échiquier comme tons les autres prévôts normands. Durant un long espace de temps, ce rapport resta précaire pour autant que dans les adjudications de fermages un seigneur normand demeurait parfois le plus offrat.

Ce mode de fermage était cependant un rapport si convenable pour les deux parties, que la pratique de l'échiquier en fit toujours davantage la règle et enfin un droit légal au moyen de chartes (charters).

2. Ces mêmes localités forment en règle générale pour l'administration de la justice et de la police une court leet spéciale; abstraction faite de quelques autres qui avaient obtenu déjà de bonne heure le privilége des tribunaux civils particuliers, ou d'un prévôt juridique spécial, les localités qui par le « feefarm » s'étaient rendues plus indépendantes, tendaient unanimement à former un tribunal particulier au moins pour la justice repressive inférieure et pour la police, telle qu'elle était administrée dans le turnus vice-comitis. Ceci eut lieu, soit par suite du besoin d'une population plus agglomérée de posséder un tribunal de police spécial, soit pour être libéré de l'ennui de l'assistance judiciaire à la tournée du vicomte (turnus vicecomitis). Ces concessions ont aussi lieu par chartes royales, moyennant un droit élevé, et d'une facon particulièrement fréquente depuis le roi Jean. La prospérité croissante des villes les met en état d'exiger plus souvent par des paiements importants le renouvellement et la confirmation des chartes, ainsi

que d'obtenir plus souvent encore des droits particuliers plus étendus (franchises). La forme alors subsistante de la procédure d'enquête donne aux « courts leet » municipales une forme très vivace, d'autant plus que depuis le statut de Marlebridge (1267) le devoir général des habitants du comté de comparaitre devant le « sheriffs-turn » tomba en décadence.

La réunion et la croissance simultanée de ces deux éléments forma l'association communale municipale (borough). Les hommes de la ville, qui devaient périodiquement se réunir en « court leet », s'unirent aussi plus aisément pour se charger du fermage des impôts municipaux et réciproquement. C'est à cet élément économique spécialement que se rattache un droit électoral. Le « bailiff » ou « mayor » désigné par la bourgeoisie fut alors présenté au roi ou à ses fonctionnaires et par la position de l'échiquier (exchequer) l'acceptation, la confirmation et la prestation de serment des bourgmestres municipaux devint une des affaires ordinaires du trésorier (treasurer) et des barons de l'échiquier (barons of exchequer). La sphère d'affaires de cette administration municipale était la levée des taxes locales. l'administration ou le fermage de la propriété municipale. la nomination d'employés inférieurs à ce destinés : l'assemblée des bourgeois y prenaît part d'une manière analogue à celle dans laquelle elle était accoutumée traditionnellement à prendre part à l'administration de la justice dans le « court leet ». Les droits communaux découlant, d'après le principe germanique, des devoirs communaux, on comprenait, comme participants actifs à la commune de la ville, ceux qui concouraient au paiement des impôts municipaux (scot) et au service judiciaire et de police du tribunal municipal (lot). Dans la constitution des communes rurales l'exploitation particulière présuppose une propriété foncière entièrement ou partiellement libre. De bonne heure l'établissement, dans la vie municipale, d'un ménage particulier fondé sur le commerce ou l'industrie avait pris naissance, et on ne put lui refuser la parité dans cette sphère, par cela seul que l'on ne pouvait se passer de ses prestations dans les charges municipales. Il y a donc quatre indices sur lesquels repose la bourgeoisie du moyen âge:

- 1. Liberi homines, freemen, liberté personnelle. N'appartiennent donc pas à la bourgeoisie les paysaus qui ne sont pas libres (villant) et les personnes dont l'houneur est entaché.
- 2. Resiants, c'est à dire que le bourgoois de la ville doit être pourvu d'un ménage particulier et stable, qu'il soit d'ailleurs propriétaire ou locataire, peu importe. Se trouvent exclus par là les simples journaliers, les locataires, les hôtes, les étrailes. Les tires ulérieurs à la bourgeoisie par naissance (birth), par profession d'un métier (apprenticeship) et mariage (marriage) ne sont autre chose que la manière normale d'établir l'existence d'un ménage particulier.
- Paying scot, c'est à dire que le bourgeois doit contribuer au paiement des dons et charges municipales; restent donc exclus les pauvres.
- 4. Bearing Iot, c'est à dire seulement ceux qui participent à la juridiction municipale (suit), aux emplois et aux services municipaux; ue sont donc pas bourgeois actifs: les mineurs, les femmes, les personnes atteintes de maladie mentale et les ecclésisatioues.

L'examen des qualités requises appartenait à l'assemblée communale, telle qu'elle se réunissait périodiquement en court leet.» L'indice formel du bourgeois admis est donc : to be sucorn and enrolled at the court leet.

Outre les 80 e boroughs » envirou déjà cités dans le « Domesday book » comme « special fermages », il s'en présente dans le cours de la période normande de nouveaux, qui deviennent indépendants d'après les principes exposés ci-dessus. Ils sont rassemblés dans Merewether III, p. 2274-2276 en indiquant l'année de leur première apparition, jusqu'à la fin du moyen àge : Sous Henri 1, 4; Étienne, 4; Henri II, 5; lean, 25; Richard I, 8; Henri III, 24; Edouard II, 15; Edouard II, 16; Édouard III, 28; Henri IV, 5; Henri VI, 4; Édouard IV, 2. (Il s'y est encore ajouté par la suite sous Édouard VI, 5; Mary, 6; Étisabeth, 45; Jacques I, 5; Charles I, 190; II. Période des Édouards (1). Depuis le règne d'Édouard l'ecommença l'usage de convoquer périodiquement des députés des comtés et de divers bourgs, afin de terminer par délibération amiable les réclamations et discussions interminables relatives aux impositions des « Tallagia » et « Auxilia ». Il étainaturel de convoquer les bourgs qui présentaient pour l'échiquier une certaine importance indépendante comme imposables. Au début, cela avait lieu sur un pied très faible, daus de plus vastes proportions, 7 boroughs du Devonshire; Somerset, 6; Yorkshire, 6; Sussex, 3; Wiltshire, 5; Cornwall, 4; Surrey, 4; Dorset, 3; Hampshire, 5; Norfolk, 5; Suffolk, 5;

(1) Pour la seconde période, l'époque des Édouards, voyez la partie bistorique, t. 1, pag. 261et suiv., et particulièrement aussi sur le défaut de concordance des constitutions municipales et de l'organisation des quildes. Enfin l'on peut encore lei rappeter les thèses que Merewether et Stephen exposent comme le résultat de leurs fastidieuses et longues recherches dans la forme de teur exposé : 1° qu'il y eut des boroughs en Angleterre dès l'époque la plus ancienne, et que bien que tous les boroughs ne fussent pas des cities, eependant toutes les cities étaient des boroughs et n'avaient teurs droits municipaux qu'en cette qualité; 2º Que tous les droits municipaux étaient essentiellement de même espèce dans leur pature, teur constitution et leur earactère général: 3º Que la même classe de personnes formait ortginalrement la bourgeoisie dans tous les boroughs; 4° que cette elasse n'a jamais été directement modifiée depuis tes temps les plus anciens jusqu'à présent ; 5° que les burgesses étaient les babitants permanents et libres des boroughs, qui remplissent les devoirs et jouissent des priviléges municipaux comme propriétaires libres, établis, possédant un ménage, paying scot and bearing lot, présentés, assermentés et enrôlés dans la court leet; 6º qu'its n'avatent pas d'autre caractère jusqu'au règne de Henri VI, lorsque la première charte d'incorporation municipate fut donnée, qui ajouta à la notion primitive du bourgeois celui de membre de la corporation dans le but de donner la capacité de succéder aux terres et la légitimation des procédures : 7º que le pouvoir ultérieur de eréer arbitrairement des bourgeois. attribué à la corporation ou à son comité restreint, ne repose que sur l'usurpation : 8° que spécialement l'abus de faire des bourgeois demeurant au dehors eut lieu d'abord pour ees personnes qui furent élues comme députés des vitles au Parlement, et s'étendit ensuite plus Join en aequérant son plus haut point sous la restauration. (Introd., pag. v-vi; les témoignages réunis dans l'index (verbo Burgesses, corporations), sont en grandes masses.)

Hereford, 2; Kent, 2; Lancashire, 2; Lincoln, 2; Salop, 2; Warwick, 2; Worcester, 2; de 15 comtés 1 borough (Merewether et Stephen III, pag. 2277 en donnent le relevé). Sous Édouard I par la suite, on convoqua encore en outre 52 boroughs, sous Édouard II, 24; Édouard III, 35; Henri VI, 5; Édouard IV, 2, parmi eux cependant un grand nombre abandonnérent leur droit et le laissérent oublier. Plus tard sous les « Tudors ». Ii s'en est aiouté 64, sous les S Uarts 141.

Quelque importante que devint cette nonvelle position pour l'influence politique des villes, elle n'a pourtant pas modifié d'abord la forme extérieure du droit municipal. Les chartes, les « parliament rolls », « parliament writs » prouvent incontestablement encore toujours que le droit municipal consiste dans les trois points énumérés plus haut, et qu'il est uniforme dans son essence, pour tous les « boroughs ». Depuis Jean, les chartes municipales sont devenues très nombreuses et très étendues; en même temps, il v a un registre qui les contient. le Magnus Rotulus Chartarum (imprimé jusqu'à la fin du moyen âge dans le Calendarium Rotulorum Chartarum, 1843, Record commission). Le caractère interne des devoirs publics sur lesquels repose la constitution municipale normande, se transforme cependant complétement à cette époque, et exerce ainsi une influence tacite, mais une réaction très importante sur le caractère et la composition de la bourgeoisie.

4. La constitution municipale repose encore sur l'affermage des taxes royales « firma burgi ». Ce rapport économique est cependant bientôt dépassé dans les « boroughs » représentés au parlement par le nouveau droit politique, d'après lequel le roi s'explique dans une délibérations formelle sur les revenus extraordinaires avec les comtés et les villes. Les délibérations qui, au début, ont encore lieu dans la bourgeoisie sur les contributions en argent, et les instructions données aux députe de la « communitas » perdent leur caractère intime, plus les concessions répétées de subsides prennent une forme semblable. Depuis Édonard III, les comtés et les villes se son largés immédiatement des subsides à concéder au roi,

d'après une mesure fixe. Après que la part contributive de chaque commune cut été fixée, l'appréciation de la nécessité des circonstances qui portaient le roi à réclamer les subsides devait, en dernier résultat, demeurer réservée aux députés en parlement. Le mandat des députés devient ainsi, sans que l'on s'en aperçoive, celui d'une confiance générale. Après la transformation des impôts, même dans le domaine des diverses villes, la proportion après le développement des systèmes des impôts communaux devint fixe, et le principal poids de ces affaires tomba en partage à la commission de taxatiou.

2. Les villes forment encore toujours une court leet ou d'autres circonscriptions judiciaires separées. La constitution judiciaire se modifie elle-même durant cette période. L'unité croissante de la culture judiciaire concentre le prononcé du point de droit dans les juges royaux jurisconsultes, et réduit la participation de la commune dans le service du jury, au point de fait, « question of fact ». Les tribunaux civils locaux sont par là, saisis et détruits le olus rudement. Mais la juridiction répressive et de police suit peu à peu une nouvelle marche particulièrement deouis l'établissement des inges de paix sous Edouard III. Les « courts leet » municipales, il est vrai, se maintiennent relativement longtemps par suite des besoins de la police locale. Cependant elles marchent, elles aussi, au devant de la décadence. Les petits gens se déshabituent ainsi du service régulier de la justice, un plus petit nombre étant appellé au service du jury. Les listes des jurés se réduisirent d'autant plus, que régulièrement c'était un simple employé inférieur qui convoquait le jury. Les classes supérieures acquièrent une prépondérance de plus en plus grande, elles commencent à remplir les nouvelles positions de juges de la paix comme fonctions honorifiques et obtiennent ainsi une position honorée et influente. Les nouvelles chartes des villes, dès Richard II, ont déjà fréquemment pour ce motif une commission de paix séparée, souvent avec la clause de « non intromittant »; les « quarters sessions » municipales deviennent une juridiction répressive ordinaire, un plus petit nombre de villes se sépare même

T. IV.

complétement du comté, sous la forme de counties corpo-

Les réunions périodiques de la bourgeoisie perdirent par là les affaires qui constituaient leur importance pratique. Les affaires courantes de l'administration de la police passèrent toujours davantage aux juges de paix, tant là où les juges de paix du comté agissaient, que là où la ville avait reçu concession d'une commission de paix spéciale. La participation à la vie commune municipale se restreignait ainsi naturellement à un cercle etroit de personnes. Les affaires de la « court leet » en décadence qui subsistaient encore pouvaient aisément être traitées par un comité moins nombreux, qui se transforma facilement en un « leet jury » permanent. Ces « leet juries » ou autres comités administratifs, « town councils » veillaient aussi à l'administration de la fortune municipale. A côté d'eux pouvait encore subsister une commission taxatrice, ou elle pouvait être confondue avec eux. Sous le rapport de l'impôt le plus imposé représente le moins imposé; pour le côté personnel de la vie commune, les éléments actifs repoussent les élements passifs. Toutes les affaires politiquement importantes sont cependant traitées par le personnel des juges de paix et par celui des députés au Parlement, et c'est seulement ainsi que les hautes classes reçurent l'impulsion vers l'activité publique et une influence politique permanente. La simple base de la bourgeoisie, qui avait compris tous les participants au « scot and lot », le détruisit aussi de différentes manières, par les diversités du développement des rapports économiques des villes, selon que la bourgeoisie rurale, l'industrie et le commerce se développèrent sur un pied plus ou moins grand, en guildes ou sans elles. A Londres et dans un plus petit nombre de villes la constitution municipale est altérée par les guildes. A York, plus tard par la charte 9 Henri VIII, 4517, se trouve introduite la forme des guildes, dans laquelle les 43 guildes les plus élevées nomment chacune deux conseillers communaux, et les 15 guildes inférieures en nomment chacune un.

L'ancienne égalité, reposant sur la parité du service personnet des insticiables au « court leet », ne correspondait plus en fait, comme base de la constitution d'une bourgeoisie dans laquelle existaient une classe supérieure et une sphère plus étroite, non seulement à cause de la qualité de plus forts imposés, mais spécialement à cause de l'activité personnelle : veillant à tout ce qu'il y avait d'exclusivement important pour l'administration municipale. Déjà longtemps avant la réglementation légale de cette constitution, la vie communale se restreignait en fait dans la plupart des « boronghs » à ce comité qui, comme capital « burgesses, town council, leet jury », devint permanent et prit la tendance à se compléter par cooptation à la disparution des assemblées de la bourgeoisie. La participation réelle aux affaires publiques, la forme de l'administration, a déteint également ici sur la constitution et a créé, à la fin du moyen âge, par les fonctions de la justice de paix, l'influence prédominante et assurée de la « gentry » rurale et en seconde ligne celle d'une nouvelle « gentry » municipale.

III. Durant la troisième période (1), l'époque des « Tudors » et des « Stuarts », la forme légale de cette nouvelle organisation

(1) Pour la troisième période, l'époque de la réformation et de la révolution, voyez la partie historique, t. II, pag. 97 et suiv. Le rapport des chartes d'incorporation et de non-incorporation est le suivant, d'après le rélevé de Merewether et de Stephen:

|                 | •  |  |  | C | bart | es c | l'incorporation. | De non-incorporation. |
|-----------------|----|--|--|---|------|------|------------------|-----------------------|
| Sous Henri VI . |    |  |  |   |      |      | 10               | 20                    |
| Edouard IV      |    |  |  |   |      |      | 10               | -12                   |
| Richard III     |    |  |  |   |      |      | 6                | 3                     |
| Henri VII .     |    |  |  |   |      |      | _                | 7                     |
| Heari VIII .    |    |  |  |   |      |      | 6                | 13                    |
| Édouard VI      |    |  |  |   |      |      | 10               | 4                     |
| Marie           |    |  |  |   |      |      | 13               | 6                     |
| Élisabeth .     |    |  |  |   |      |      | 25               | 13                    |
| Jacques I" .    |    |  |  |   |      |      | 27               | 3                     |
| Charles I" .    |    |  |  |   |      |      | 12               | 9                     |
| Cromweil .      |    |  |  |   |      |      | 1                | _                     |
| Charles II .    |    |  |  |   |      |      | 13               |                       |
| Guillaume       | ш. |  |  | ٠ |      |      | 4                | -                     |
| Anne            |    |  |  |   |      |      | 3                | _                     |

de la vie municipale est devenue la Charte d'incorporation. Déjà vers la fin du moyen âge, par 18 Henri VI (1459), la ville de Kingston upon Hull avait recu pour la première fois une « charter of incorporation », et presque en même temps la ville de Plymouth en recevait une autre. Jusqu'à l'avénement des Tudors, 24 villes avaient encore été incorporées sous cette forme. Le sens originel de ces incorporations avait été seulement de créer, d'après l'exemple du droit canonique, une personne juridique artificielle au point de vue du droit privé, et spécialement de faciliter les procédures et la translation de la propriété. Mais, après que l'activité personnelle de la bourgeoisie eut cessé dans l'administration municipale, ces corporations prirent aussi, comme sur le continent, le caractère de fictions juridiques arbitraires, grace auxquelles chaque corps plus étroit, qui en avait reçu la concession, put représenter toute la ville et la bourgeoisie. La corporation u'est plus une union vivante de personnes foudée sur les prestations personnelles semblables et des devoirs égaux en matière d'impôt, mais une création positive de la charte qui ne détermine que les parties essentielles du corps plus étroit (mayor, aldermen, common-councillors) dont l'élection ou la cooptation est abandonnée à des prescriptions spéciales ou à un statut ou à des contumes spéciales.

Précisément à cette époque la législation des Tudors commença en tous cas à élargir d'une manière positive la constitution paroissiale en établissant les fonctions des marguilliers, des inspecteurs des pauvres, des inspecteurs des routes et par de nouveaux impôts. Cette organisation nouvelle suivit cependant sa marche particulière, sans établir de rapports avec l'ancienne organisation des villes. Dans les paroisses (par conséquent le plus souvent dans les circonscriptions inférieures des villes) il se forme alors une vie nouvelle, tandis que l'ancienne administration municipale ne s'occupe après cela comme auparavant que de la justice, de la police, des fonctions de juge de paix et de la formation du jury, ainsi que de l'administration de la fortune accumulée de la corporation. Cette destination étroite des corporations était ainsi éminemment favorable au développement progressif et à leur isolement de la bourgeoise active; car la court let » n'avait la plupart du temps plus rien à faire; l'ancien patrimoine était insignifiant dans la plupart des villes; la liste des jurés était préparée par un employé inférieur du jury.

Pour les villes convoquées au parlement, au contraire, le parlement était pendant ce temps devenu une corporation unitaire dont les membres ne se considéraient plus comme les députés de la communitas, mais bien du pays. Les villes participaient à cet ensemble politique dans une proportion dix fois moindre que leur population, leur propriété et leurs prestations officielles ne leur en attribuaient le droit. La proportionnalité se rétabil tacitement par l'influence personnelle que la « gentry » voisine exerçait dans l'administration de la police et de la milice et comme instance supérieure aux paroisses. Les députés municipaux ne sont dès lors plus régulièrement « burgesses » comme au moyen âge, mais ils appartiennent d'une manière croissante à la « gentry », administrant les districts, vis-à-vis desquels la plus grande partie des villes sont placées dans un rapport de dépendance.

Depuis l'époque de la réformation il en naquit d'abord un signification de la conserver l'accord entre la Chambre des communes et le gouvernement de l'État, et crée aussi dans ce but de nouveaux bourgs électoraux soumis présumblement à la couronne. Les nouvelles chartes accordés mettent le plus souvent l'administration aux mains de comités, qui nommés pour la première fois par la couronne, se complètent ensuite par cooptation. Saus doute le modèle de l'administration analogue du comté par des commissions élues y co-opéra. Un célèbre avis des juges en 40 et 41 Élis. se prononça en général pour ces select bodies et pour l'admissibilité des statuts « bye laws ». La nouvelle direction de cet organisme des corporations se manifeste alors successivement par trois points:

4º L'élection des employés municipaux a expressément lieu d'après de nombreuses chartes par un comité plus restreint, select body, common council, etc., qui se complète ensuite luimême par cooptation. Lorsque la charte ne le contient pas, un pareil rapport pent aussi être fondé par la « prescription » ou par « l'ancienne coutume » sans remonter jusqu'à Richard [er;

2° Le gouvernement intérieur de la ville peut être organisé par des statuts « bye-laws » de la corporation restreinte, ce qui peut même obvier par « un usage immémorial » à des différences d'avec la constitution:

3º Les chartes, les atauts et l'exercice des fonctions créent peu à peu une classe de bourgeois honoraires (honorary freemen) sans participation au « scot and lot » , vivant même au debors et possédant néanmoins le droit de voter. L'ancien accord entre les droits et les devoirs est ainsi perdu, encore sous un autre rapport; la nouvelle notion de membre d'une corporation « freeman », remplace comme création arbitraire positive le droit de bourreoisie au moven àge.

Le droit électoral parlementaire suit alors aussi une marche analogue, en partie positive, en ce qu'il est traité d'après la charte ou la tradition d'une manière analogue aux élections parlementaires, mais plus encore négative, en ce que le droit électoral se restreint tacitement à un moindre nombre de personnes, que celles qui, par cette organisation des corporations, participaient encore à la vie commune. Dans la période des Stuarts les tendances et les luttes des partis s'agitent dans ce cadre, tant pour la noblesse et la « gentry » que pour les nouvelles classes movennes qui émergeaient. La destination primitive de la constitution municipale recule toujours davantage devant l'importance du droit électoral municipal au parlement, pour lequel la moindre corporation a autant de valeur en influence politique que le plus grand comté. Les Stuarts avaient de cette manière en vue, nou pas le devoir public d'une transformation durable de l'organisme de l'État et du droit électoral municipal, mais toujours seulement l'intérêt momentané et de parti, des voix des villes dans la Chambre des communes. Déjà Jacques 1er regardait l'organisation par classes et la formation de « close Boroughs » et « select classes » comme très « politique » et d'après ce modèle l'on organisa ensuite les nouveaux bourgs parlementaires. La Chambre des communes, qui réclame désormais la décision exclusive de ses choix, reconnaît pareillement le principe, qu'une restriction des élections à une plus petite sphère peut avoir lien par prescription et par coutume immémoriale.

Au lieu de rétablir par une fusion conforme à la nature des choses de l'administration paroissiale, et spécialement de l'assistance des pauvres et de l'administration des routes avec les corporations municipales une bourgeoisie personnellement active; au lieu de rétablir et d'élever un cens d'après la participation active au « scot and lot » et au service du jury; au lieu d'augmenter d'après cette proportion le nombre des députés du comté, et de diminuer ceux des villes; au lieu de rétablir le droit de nomination royale des juges de paix dans les villes : les Stuarts se sont toujours bornés à employer leur puissance, temporairement suffisante à cet effet, à exercer leur « taleut de roi » dans les villes.

C'est en vain que le projet de constitution de Cromwell avait pendant un court espace de temps donné l'indication, d'après laquelle les villes ne nommeraient plus 4/5, mais seulement 1/3 des députés de la chambre basse. La restauration n'en retourna qu'avec plus d'ardeur à l'attribution du droit électoral aux villages en décadence et aux anciens principes. L'opposition ecclésiastique et politique des classes moyennes municipales est poursuivie par les actes d'incorporation et du « test », et l'on étouffe la question par des mesures de police permanentes. Les employés de la couronne, les bourgeois honoraires non résidants, les hommes de parti zélés, sont placés dans les listes des bourgeois des villes et dans les administrations « expurgées » des villes. Par jugements et intimidation on amène enfin la cassation en masse ou l'abandon volontaire des anciennes chartes municipales, afin de les remplacer par de nouvelles administrations avec « select bodies » et fonctions révocables. Le rappel de ces mesures par l'ordonnance du 47 octobre 4688, ramena seulement les villes dans l'état artificiel que Jacques II avait déjà trouvé.

IV. La quatrième période, le dix-huitième siècle, nous montre les corporations municipales dans un situation irremédiable et désespérée. Après que les voix parlementaires municipales furent fermement unies aux rapports de prépondérance d'une classe gouvernante et de ses partis, une réforme légale devint en tous cas impossible. La rovauté affaiblie et les partis de la noblesse ne possédaient ni le pouvoir, ni la volonté d'abandonner, sans s'inquiéter du résultat immédiat de leur utilité, les administrations des villes à leur destination normale. Comme les châteaux forts du moyen âge, ces « boroughs » étaient devenus les retranchements de l'influence politique de la noblesse « wigh » et « tory », et pour une petite part seulement d'un patriciat urbain particulier. Toutes les tentatives de rétablissement d'une bourgeoisie active furent dès l'origine inexactes et demeurèrent sans résultat; et le parlement constituant confirma même tous les abus des « select bodies, » Les décisions du parlement sur la valeur des élections demeurèrent après comme avant soit partiales, soit dépourvues de principe et de fixité. Les « wighs » les plus zélés se montrèrent bientôt les représentants les plus ardents des déformations du droit de corporation, des pouvoirs les plus étendus des conseils communaux et du droit de vote des non-résidants. Les opinions de Brady trouvèrent alors dans les parlements libéraux des adhésions tout aussi vives qu'autrefois à la cour. Par une nouvelle loi les « sheriffs » furent avertis de procéder toujours aux élections d'après les dernières décisions de la Chambre des communes. Les cours de justice, lorsqu'elles furent saisies de la question, s'en tinrent aussi à l'avis du temps d'Élisabeth (le case of corporation), et légalisèrent la position des « select bodies, « la valeur « d'un long usage » les statuts locaux, et l'admission arbitraire des « non-residants, »

Avec l'inauguration de la reine Anne l'influence de la couronne disparait tout à fait, et l'on voit commencer le nouveau mode du gouvernement parlementaire sous l'influence prépondérante de la majorité de la Chambre des communes. Par suite la concession de nouvelles chartes devient plus rare. Mais quant à l'organisation arbitraire des corporations, « la patente de George III ne se distingua en rien de celles qui furent accordées durant les plus mauvaises périodes de l'histoire des villes en Angleterre. » (Report of commissioners of corporation Inquiry, pag. 17.) La Chambre des communes y trouva un attrait d'autant plus grand à compléter par des actes locaux les diverses constitutions municipales et à les transformer, et cela dans une proportion telle, que plus tard à la publication des nouvelles lois municipales, il existait sept cents de ces actes locaux descendant jusqu'aux moindres détails de l'administration municipale. Malgré la diversité la plus capricieuse, un trait fondamental s'y retrouve : le sacrifice des intérêts locaux au gré des intérêts des partis parlementaires, la perversion du droit de participation aux corporations, afin d'assurer à la classe gouvernante son influence sur la composition de la Chambre des communes. La loi contre la corruption parlementaire. le Bribery Act, 2 Geo. II, c. 24, confirme le principe, que la dernière décision de la Chambre doit décider en dernier ressort dans toute espèce de droit électoral; mais elle est d'ailleurs tout aussi inefficace pour empêcher les corruptions réelles que les lois postérieures. Sons George III le système de corruption, déjà usuel dans la Chambre des communes, s'étend systématiquement à tous les corps électoraux. Une loi 3 George III devait écarter les abus les plus graves de l'admission de bourgeois d'occasion (occasional freemen) dans le but d'annuler ainsi une élection; mais l'unique résultat pratique fut d'augmenter d'autant plus le zèle de la corruption vis-à-vis des pauvres électeurs des « close boroughs ». A la fin du dixhuitième siècle on ne nouvait plus découvrir dans l'organisation des villes anglaises un principe de droit public. La corruption, la dissipation et les abus de la fortune communale dans la classe la plus nombreuse des corps électoraux, dont se compose la Chambre des communes : ce sont là les véritables circonstances, sous lesquelles est inaugurée la période normale du gouvernement parlementaire, la période de cinquante-neuf ans sous George III, la période durant laquelle le gouvernement parlementaire acquiert une unité et une force d'action telle qu'elle ne l'a possédée ni auparavant ni par la suite, l'époque devant laquelle la classe gouvernante se trouve dans une position brillante et forte, qu'elle n'a possédée dans aucune autre partie du monde. Ce phénomène rare et contradictoire, dont on a tiré des conséquences encore plus surprenantes, a possédé tant avant qu'après, cette simple base, qu'aucune commission parlementaire n'a remarquée, le rapport renversé des voix qui accorda aux villes vis-à-vis des associations de district un nombre de voix qui ne leur revenait pas, et qui obliga la classe gouvernante à modifier la vie interne de ces associations municipales. La perversion de l'opinion historique qui a eu lieu dans de pareilles circonstances est tout aussi remarquable. L'idée ingénieuse du moven âge qui fait découler les droits des devoirs, et fait par conséquent des participants au « scot and lot » les participants du tribunal municipal et de l'assemblée des bourgeois, fut tellement repoussée par la nouvelle « idée d'incorporation », qui exclut arbitrairement les participants aux charges, et fait de ceux qui n'y participent pas les principaux bourgeois, que l'on ne comprit plus du tout les rapports existant au moven age entre la court leet et les burgesses, que l'on tint les chartes municipales du moyen âge, pour autant de chartes d'incorporation, les select bodies, les non residents, les bye laws pour autant d'institutions vraiment anglaises, pour autant d'anciennes institutions municipales.

Le résultat final de la longue évolution fui 1497 chartes et 700 acts locaux sur lesquels repose au dix-neuvième siècle la constitution municipale anglaise. Le Statistical Journal, t. V, pag. 101, donne les aperçus suivants réunis dans les Parliamentary Reports sur les boroughs qui reçurent une charte durant les divers régnes et sur chaque charte qui leur fut concédéu.

| Édouard le co | nfe | 258 | eur |  |  |  |  |  | Boroughs. | Charles, |
|---------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------|----------|
| Guillaume I"  |     |     |     |  |  |  |  |  | 1         | 1        |
| Guillaume II  |     |     |     |  |  |  |  |  | 2         | 2        |
|               |     |     |     |  |  |  |  |  |           | -        |

| Règue.         |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   | B | proughs. | Chartes. |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|----|-----|----|----|---|---|---|----------|----------|
|                |     |     |   |    |    |     | 1  | Ref | OR | r. |   |   |   | 4        | 4        |
| Henri I"       |     |     |   | ٠  |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 9        | 9        |
|                |     |     |   | ٠  |    |     |    |     | ٠  |    |   |   |   | 2        | 2        |
|                |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 29       | 38       |
|                |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 16       | 17       |
| Jean           |     |     |   |    |    |     | ٠  |     |    |    |   |   |   | 47       | -        |
|                |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 52       | 124      |
|                |     |     |   |    |    |     | ٠  |     |    |    |   |   |   | 46       | 62       |
|                |     |     |   | ٠  |    |     | ,  |     |    |    |   |   |   | 38       | 42       |
| Edouard III.   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 75       | 128      |
| Richard II .   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 66       | 88       |
| Henri IV .     |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 60       | 68       |
| Henri V        |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 35       | 42       |
| Henri VI .     |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 69       | 98       |
| Édouard IV.    |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 59       | 74       |
| Richard III .  |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 19       | 22       |
| Henri VII .    |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 51       | 61       |
| Henri VIII .   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 72       | 104      |
| Edouard VI.    |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 75       | 84       |
| Marie          |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 27       | 28       |
| Philippe et Ma | ari | e.  |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 40       | 42       |
| Éiisabeth .    |     |     |   |    |    |     | i  |     |    |    |   |   | ÷ | 123      | 156      |
| Jacques I" .   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 110      | _        |
| Charles I      |     |     |   |    |    |     | i  |     |    |    |   |   |   | 41       | 44       |
| Cromwell .     |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 5        | 5        |
| Charles II .   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 81       | 111      |
| Jacques II .   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 55       | _        |
| Guiliaume et   | Ma  | rie |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 9        | 9        |
| Guillaume III  |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 10       | 11       |
| Anne           |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 7        | 7        |
| George I" .    |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 3        | 3        |
| George II .    |     |     | i |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 6        | 7        |
| George III .   |     |     |   |    |    |     |    |     |    |    |   |   |   | 16       | 16       |
| George IV .    | í   | Ċ   | Ċ |    | Ċ  |     | i  |     | ÷  | ·  | Ċ | Ċ | i | 7        | . 7      |
| Guillaume IV   |     | :   |   | ·  |    |     | Ċ  |     |    | ·  | 1 | · |   | 3        | 2        |
|                |     |     |   | Ť, |    |     | Ċ  | -   | -  | •  | • |   |   | 4 000    |          |
|                |     |     |   |    | 10 | tau | x. | •   | •  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 1,356    | 1,497    |

Puis voici l'aperçu suivant des actes locaux pour diverses villes :

|              |  |  |  |  |    |  | E | loroughs. | Chartes. |
|--------------|--|--|--|--|----|--|---|-----------|----------|
| Édouard III  |  |  |  |  |    |  |   | 1         | 1        |
| Richard II . |  |  |  |  |    |  |   | 1         | 1        |
| Henri V      |  |  |  |  |    |  |   | 1         | 1        |
|              |  |  |  |  | ٠. |  |   |           |          |

|            |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  | B | proughs. | Chartes. |
|------------|----|----|-----|---|-----|----|---|-----|-----|----|--|---|----------|----------|
|            |    |    |     |   |     |    | 3 | REP | ORT | ٠. |  |   | 3        | 3        |
| Henri VI   |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 3        | 4        |
| Henri VII  |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 4        | 3        |
| Henri VIII |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 7        | 18       |
| Elisabeth  |    |    |     |   |     |    |   |     | ٠.  |    |  |   | 9        | 13       |
| Charles II |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 4        | 5        |
| Guillaume  | eŧ | Ma | rie |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 13       | 11       |
| Anne       |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 9        | 10       |
| George I"  |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 10       | 15       |
| George II  |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 31       | 46       |
| George III |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 118      | 400      |
| George IV  |    |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 81       | 154      |
| Guillaume  | IV |    |     |   |     |    |   |     |     |    |  |   | 18       | 26       |
|            |    |    |     | 1 | Cot | ux |   |     |     |    |  |   | 310      | 708      |

On trouvera un répertoire plus particulier en cinquante-trois classes qui se trouve dans l'index du grand Report de 1859 sur les corporations municipales.

# § 2

## ÉTAT DES CORPORATIONS MUNICIPALES A L'ÉPOQUE DU BILL DE RÉFORME

Lorsqu'en 1853 on entreprit l'examen de l'état de choses, qui par la suite du temps était le résultat de 1,497 chartes, de 708 actes locaux et de la contume dans les organisations municipales, on trouva un surprenant mélange d'institutions qui ne paraissaient coïncider que dans ce caractère, qu'elles ne servaient pas à favoriser le bien général des populations des villes, mais à d'autres fins.

La commission royale d'enquête alors établie trouva dans l'Angleterre et le pays de Galles deux cent quarante-six corporations, qui exerçaient encore des fonctions municipales, et établit pour deux cent trente-trois (254) d'entre elles le mode de naissance et la situation présente. La constitution à cette époque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois sur « la coutume » (preseque reposait pour trente-trois » (preseque reposait » (preseque reposait » (preseque reposait » (preseque r

criptive customs), pour les autres sur des « governing charters » encore en vigneur; parmi elles deux de l'époque d'Edouard III, trois de Henri VII, une d'Édouard IV, Richard II, Rienri VII, trois de Henri VIII, trois d'Édouard VI, huit de Marie, vingt-trois d'Élisabeth, trente et une de Jacques Ir, vingt-deux de Charles Ir, trente-six de Charles II, dix de Jacques II, onze de Guillaume III, trois de Anne, George Ir, George II, sept de George III, deux de George IV. — Vingt et une avaient des chartes de diverses dates, six encore des « baronial charters ». Comme forme extérieure, la plupart avaient une subdivision en bourgmestre, conseil et bourgeoisé de la manière suivante :

1. Le bourgmestre, chef local, norte en règle générale le nom de mayor, et réunit dans un certain nombre de petites villes toute l'administration de la ville dans sa personne; dans un grand nombre d'entre elles il nomme un subordonné. Il obtient en règle générale un traitement. Parfois il encaisse tous les revenus des villes sans en rendre compte, comme à Buckingham; souvent on lève au moins des douanes ou octrois pour ses dépenses. Souvent un traitement fixe et pourtant insuffisant pour les dépenses de représentation lui est alloué. On attend de lui « l'hospitalité envers les autres membres de la corporation et à l'égard des visiteurs distingués de la ville. » En rapport avec ce caractère de représentation honorifique se trouve aussi le renouvellement annuel de la charge. A côté de lui se trouve en règle générale le juge de la ville (recorder), un greffier de la ville (town clerk), un trésorier chamberlain : puis des juges de paix municipaux particuliers et d'autres employés et serviteurs rémunérés ou non, en grand nombre portant les noms les plus divers.

Dans diverses chartes de corporations il n'y a pas moins de 16 espèces différentes de noms pour les hauts fonctionnaires de la ville, et 288 noms et espèces d'employés subordonnés. La commission parlementaire a, dans les 250 corporations qui ont fait l'objet de son examen, trouvé les fonctions suivantes, qui se sont représentées le plus souvent en indiquant le nombre des villes où no les trouve:

Hauts fonctionnaires: Mayors (241), Mayors Deputy (62), Recorders (244), Recorders Deputy (61). Justices of the Peace (190), High Stewards (51), Sergents massiers, Serjeants at-Mace (177), Bailiffs (120), Aldermen (158), Coroners (131), Chambertains (2005), Town Clerks (286), Clerks of the Market (111), Gaolers (38), Auditors (25), Clerks of the Peace (189), Escheators (27), Jurats (18), Portreeves (18), Sheriffs (18 dans les comtés incorporés), etc.

Employés inférieurs : Aletasters (28), Bailifs (48), Beadles (44), Bellmen (22), Borsholders, Headboroughs (10), Clerks of the Market (87), chief constables (14), Criers (38), Macebearers (25), Portreeves (18), Serjeants-at-Mace (29), Stewards (30), Swordbearers (21), Waterbailifs (29), edition (19), Swordbearers (20), Swordbearers (21), Waterbailifs (29), edition (19), edition (19),

2. Le conseil municipal consiste très communément en deux classes de fonctions honorifiques dont les uns portent le nom d'aldermen, les autres celui de common councilmen. Tantôt le nom d'alderman n'est qu'un titre honorifique, tantôt des pouvoirs administratifs plus élevés s'y trouvent rattachés. Parfois aussi il se rencontre dans le conseil plus que ces deux classes, Les membres du conseil communal sont le plus souvent nommés par « cooptation », soit de tout le conseil (council), soit seulement des aldermen ou parfois aussi seulement par le mayor. Les vacances, parmi les « aldermen », sont régulièrement remplies en puisant dans le « common council », souvent aussi de manière à ce que les anciens « mayors » passent au rang des « aldermen ». Les « aldermen » sont généralement nommés à vie; très souvent aussi les « councilmen » qui ne sont pourtant aussi dans d'autres cas nommés que pour une année. Souvent le domicile dans la localité est exigé expressément, parfois aussi, il ne l'est pas,

La commission divise les 253 constitutions corporatives qu'elle a examinées plus spécialement, en 13 classes; d'après l'organisation du conseil communal, la grande majorité est formée par la première classe comprenant les conseils communaux qui se complétent par cooptation à vie. Il y en a parmieux 5 seulement qui reposent sur une charte dn moyen âge, 2 sur

la coutume, 24 émanant des Tudors, 77 des Stuarts, 21 de répoque qui suivit la révolution, 15 sur des chartes de différentes dales. Les autres 12 classes de chartes ne comprenant ensemble que 91 villes, se réduisent pour la plupart en compilations tout aussi artificielles; dans 24 seulement (classe XII), le corps délibérant comprend tous les membres de la corporation, dans 11 (classe XIII), il consiste dans un comité communal nommé e leet jury ».

5. A côté du conseil subsiste communément encore une bourgeoisie des « Freemen » ou membres de la corporation (1). La franchise « freedom » est acquise par naissance, mariage avec la fille ou la veuve d'un « freeman », par le service ou l'apprentissage pendant un certain nombre d'années; à Londres et dans un petit nombre de villes par l'achat préalable dans certaines guildes déterminées. La concession du « freedom » repose dans les autres autres cas sur l'admission du corps gouvernant, by sale or free gift. Dans de petites villes, la corporation entière ne consiste souvent que dans le rulting body on dans un nombre de petits bourgeois, qui ne deviennent bourgeois complets que par la « coopation » au conseil. Les droits communs des « freemen » sont gééralement économiques, spécialement

<sup>(1)</sup> Un grand tableau de la réunion de deux cent soixante-trois anciennes corporations (y compris un grand nombre purement nominales) est donné dans le Journals of the Statistical Society, t. V, pag. 105-118. Le tableau dans l'index de la commission d'enquête n'est pas aussi complet (1839), pag. 668-678; il comprend 234 municipal boroughs, 18 manorial boroughs (autrefois bourgs médiats). Un apercu des résultats de la réunion des corporations, d'après la cooptation ou d'après les diverses classes électorales rangées en qualorze groupes, résulte du même index de 1839, pag. 458-461, La réunion des villes en tableau, d'après ces quatorze classes, etc., pag. 123-134. Dans la première classe, la plus nombreuse, qui comprend 143 villes (avant le simple principe de cooptation), la somme totale des council men est de 8,443; des freemen, y compris les précédents, 53,283; la population totale 1,194,278 habitants, avec les faubourgs 1,393,743 habitants. Le nombre total de tous les freemen, dans 234 villes, est de 104.352, y compris 15.072 council men ; la population totale d'alors était de 1,972,576 habitants, dans l'ancienne circonscription de la ville et de 2,266,146 habitants, y compris les faubourgs.

l'exemption de certains droits et prestations, souvent aussi ils consistent en un droit absolu, exclusif, des veuves et des enfants aux fondations locales, parfois en des droits de participation à l'alfouage, de pâture ou de perceptions pécuniaires, à Oxford, York et un petit nombre de villes dans un droit exclusif d'exercer le commerce et l'industrie. Dans la majorité des villes, les « freemen » sont, en outre, exclusivement éligibles par le conseil. Mais ils n'ont précisément pas de participation immédiate à l'administration municipale, dans les villes oil leur nombre est encore illimité et étendu. Particulièrement en ce cas. la position de la bourgeoisie est, en règle générale, tellement passive, qu'ils ne se regardent pas cux-mêmes comme corps gouvernemental que la corporation elle-même, qui existe dans la ville comme corps sépré et exclusif dans la ville.

A Berwick, Ipswich, Norwich et quelques autres villes peu nombreuses les bourgeois élisaient encore la majorité des employes municipaux, dans certaines seulement, le mayor; à Plymouth, Oxford, Swansea, ils avaient un droit électoral dans un « select body »; pour la cité de Londres et quelques autres villes les guildes étaient dévenues la base de la représentation nunicipale. La commission d'enquête trouva dans vingt villes des guildes, qui avaient encore une importance sons l'un ou l'autre rapport juridique; dans la plupart elle n'avait pas d'octrois sur l'organisatiou municipale.

Plusieurs corporations possédaient une propriété héréditaire en terre et dimes, perceptions et droits de marché, droits d'entrée et de sortie des villes, ports, quais, droits de mutation sur les propriétés foncières, en émoluments d'emplois et amendes, dans une proportion, suffisante parfois, pour couvrir toutes les dépenses communales. Ces revenus furent appliqués en frais de justice, de prisons et pour les autres charges supportées ordinairement par le « county rate ». Une forte proportion était en moyenne nécessaire pour les traitements et rémunérations des très nombreux employés. Très souvent on appliquait une part importante aux fêtes du consoil communal, en ce cas les diners

périodiques du conseil communal et de ses invités, tombait naturellement à la charge de la caisse de la ville. Les traitements des hauts employés étaient parfois importants, mais pe suffisaient pourtant presque jamais pour les frais des réjouissances qui leur étaient imposées. La seule restriction que l'on s'imposait pour ces dépenses était de les couvrir exclusivement avec les revenus permanents, et pas avec des impôts décrétés spécialement. Les contributions pour des buts de police étaient très pen importantes, celles pour les objets d'utilité publique et d'embellissement étaient encore plus restreintes et plus rares. Rarement on rendait un compte régulier; généralement il était incomplet, parfois tout à fait nul. La corporation n'avant pas même l'habitude de considérer, comme une de ses obligations, l'éclairage et le pavage des rues, on devait, lorsqu'il n'y avait plus moyen d'y tenir, pourvoir à ces objets municipaux par des actes locaux. Sous le nom de « commissioners » naissent pour ce motif, dans beaucoup de villes, des administrations spéciales (special trusts), et pour ces charges on appelle à contribuer tous les « householders » établis (chefs de ménage) sans tenir compte du droit de bourgeoisie. Ainsi subsistaient fréquemment deux ou plusieurs corporations dans la même ville; souvent néanmoius l'ancienne corporation avait reçu concession du droit de nommer un certain nombre de « commissioners » pour la nouvelle administration. Depuis l'époque de la révolution ce fut l'occasion la plus pressante qui servit à arracher les actes locaux si nombreux.

Moins les corporations s'occupaient des besoins vivaces de la bourgeoisie, plus vives étaient leurs tendances vers le partement et vers les partis politiques. La résolution du conseil communal de Colchester, peu de temps après l'expulsion des Stuarts (1689), est caractéristique pour l'inauguration de la nouvelle époque. Elle porte : « que sir Francis Walsingham aurait la nomination de ses députés au parlement ». Le conseil communal se complétant par cooptation, un bourg une fois conquis était une acquisition assez assurée pour chacun des grands partis de la noblesse. Dans beaucoup de petits villages ce

same to Condo

but survécut à toutes les autres fins d'une administration municipale. Ce n'était pas tant l'assurance de droits industriels exclusifs comme sur le continent, mais celle d'un siége parlementaire qui était la base du monopole des droits municipaux dans un corps limité; c'était le motif pour lequel la bourgcoisie était, soit réduite au moindre nombre possible, soit éloignée de toute administration active de la ville. L'admission de membres étrangers non résidants, et l'exclusion des contribuables domiciliés, les élections parlementaires et les nominations d'employés, la police municipale, l'administration de la fortune de la ville, l'application des fondations se subordonnaient très généralement à ce seul but. Même la justice criminelle concédée aux villes et les fonctions de juge de paix étaient souvent remplies d'une manière évidemment partiale dans ce sens. La juridiction civile concédée par de nombreux actes locaux tomba en décadence, principalement à cause de nominations mauvaises et partiales des juges des villes. Les membres du conseil communal appartenant essentiellement à un parti, il n'y avait pas de parti des intérêts communaux, jusqu'aux nominations des agents de police elles-mêmes, qui ne fût melée d'opinions et d'intérets de partis. Malgré l'abrogation des actes de corporation et du test, les « dissenters » et les catholiques demeurèrent pour ce motif exclus en règle générale des fonctions municipales.

Beaucoup de villes furent précisément pour ce motif en rapport permanent avec de grandes familles de la noblesse. Il y avait spécialement dans ce but les fonctions honorifiques de high steteart qui se rencontrent dans 51 villes, et n'ont aucune relation sinon avec l'administration des villes. Il est généralement nommé à vie, par le conseil communal, parfois confirmé par la couronne. Il est en règle générale un duc, un grand pair, an lord chancelier temporaire ou quelque autre grand dignitaire. Vraisemblablement cet usage naquit à l'époque où les villes vonlaient s'assurer un patrou influent à la cour afin de se garer contre le danger constant de la perte de leurs priviféges. A cette époque du gouvernement des partis parlementaires on en fi un lien durable des intérêts des familles de la grande noblesse politique avec certaines corporations. Parfois aussi les fonctions de « recorder » ont cette importance; dans ce cas le pair nommé juge de la ville fait généralement pourvoir aux affaires par un « deputy recorder ». Dans de petits villages, dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses municipales, le patron riche pourvoit aux découverts de la caisse municipale; dans d'autres villages les députés municipaux ont coutume de verser ce qui manque; dans quelques-uns le patron payait, avant le bill de réforme, l'ensemble des dépenses municipales. Comme équivalent, on s'attendait à une influence assurée dans les dicetions parlementaires (1).

8 3

### CLASSIFICATION ACTUELLE DES VILLES

Il y a sur le continent beaucoup d'obscurité relativement à la

(1) Les Reports des commissions d'enquête de 1833 contiennent les renseignements les plus nombreux relativement aux relations générales des corporations. L'index de 1839, pag. 208, donne pour 23 villes les influences spéciales de familles; pag. 475-478, la position des partis politiques pour les élections dans 32 villes. Pour ce qui concerne la perversion de pareilles constitutions municipales, il est à peine nécessaire de donner encore un choix d'exemples. Dans la city de Norwich, il y avait 3,225 bourgeois domiciliés, parmi eux 315 recevant des aumônes et 808 non imposés. A Lincoin, il y avait environ 4/5 des imposables d'exclus de la corporation, tandis que parmi ses membres les 3/4 ne payaient pas d'impôts. A Cambridge, il y avait parmi 20,000 habitants seulement 118 bourgeois. A Ipswich, parmi plus de 20,000 habitants, les freemen domiciliés étalent presque de 1/55 de la population, parmi eux 1/3 ne pavait pas d'impôt, beaucoup de personnes imposées étaient exemptées par indigence, environ 1/9 des freemen recevalent des aumônes. Plus des 11/12 de toute la propriété foncière, taxée de la ville, appartenait à des habitants exclus de la corporation. Il était payé annuellement plus de 5,000 liv. d'impôts municipaux; par un acte local tous les locataires de plus de 4 liv. y étaient astreints, mais seulement 1/15 des personnes ainsi taxées appartenait aux freemen. A Plymouth, on comptait parmi 75,000 habitants, seulement 437 bourgeois et parmi eux 145 non-résidants. A Liverpool, parmi 165,000 habitants, seulement 5,000 position des villes auglaises, et dans le fait une classification systématique n'est pas facile par suite du mode de leur naissance.

La force du pouvoir royal et la prompte création d'un droit commun dès le douzième siècle avait créé en Angleterre des institutions communales générales. Les divers groupes de propriété ne forment donc pas des constitutions communales indépendautes comme sur le continent; il n'y a pas de démarcation en principe entre la ville et la campagne. Le rapprochement de grandes et de petites localités en associations de district était et demeura au contraire la règle. « Sheriffs », juges de paix, milice et toute la « gentry » administrant elle-même, le « self-government » tant admiré, est dans ses éléments caractéristiques une administration de district, dans laquelle une constitution municipale ne forme qu'une exception très étroitement limitée. On doit pour ce motif, en Augleterre, séparer les villes au sens économique et les villes au sens légal.

Il faut préalablement écarter les notions qui ne contiennent pas l'élément de la constitution municipale. Il y faut rattacher le nom de « city », l'ancien titre honorifique breton et saxon civitas, qui n'est qu'une réminiscence d'une prospérité immémoriale d'une ville, et concourt pour ce motif le plus souvent avec les siéges épiscopaux. A une époque postérieure il se rencontrait également parfois que, par concession royale, une localité recevait le titre honorifique de « city ». En soi il n'indique cependant pas une organisation déterminée. Il y a tout, autant de « cities » incorporées que non incorporées, ainsi que des

bourgeois. A Portsmouth, pour 140,000 habitants, 102 bourgeois sentement, of une décision de la Chambre des comunues avait même conduit au point que 50 seulement devaient participer aux élections pariementaires el parmi eux la majorité des non-résidants. L'abus de la creation de bourgeois d'homen d'artagers ac déviloppa d'avantage chaque année, pendant laquellei fallait faire des élections parlementaires générales. C'est ainsi qu'en 1859 aon admit 10,707 bourgeois étrangers dans 128 villes; en 1830, 9,321. Lors de l'élection de 1886, on avait créé dans le seul bourg électoral de Maidon 1,000 hourceois.

« cities » formant un comté particulier; et même au Parlement les « cities » n'ont pas d'autre particularité, que l'honneur traditionnel que les « citites» » ont coutume d'être nommés avant les « burgesses ». Pareillement le droit de teuir une foire ou marché n'est qu'une capacité accessoire occasionnelle; il en est de même de la préférence qui fait tenir dans une ville les assises et en fait la ville chéf-lieu de district.

Le caractère proprement dit du « borough », de la ville au sens légal, se tronvait originairement dans une certaine indépendance comme circonscription d'un tribunal local et dans l'affermage par la ville des revenus royaux. Depuis 1265, des motifs financiers firent convoquer un grand nombre de ces « boronghs », afin d'envoyer des députés particuliers au Parlement: mais un grand nombre d'entre elles demeura sans représentation, et ne prit part qu'aux élections des comtés. Lorsqu'il s'agit par conséquent dans le domaine de la constitution parlementaire de « boroughs », il faut entendre par là ces circonscriptions électorales particulières pour le Parlement. Le nouveau langage les appelle « parliamentary boroughs ».-Depuis Henri VI, un grand nombre de « boroughs » reçurent en ontre des chartes d'incorporation par lesquelles ils devinrent, sous différents noms, des personnes juridiques. Quelques-uns furent même complétement séparés de l'association du comté et incorporés comme comtés particuliers. Mais un nombre important demeura non incorporé, reposant par conséquent sur la base originaire du moyen âge : la « court leet ». La loi municipale de 1855 a donné aux villes incorporées, pour antant qu'elles parussent capables de vivre comme communes indépendantes, une nouvelle constitution, semblable pour toutes. Le nouveau langage les a appelées, lorsqu'elles sont organisées d'après ce modèle, municipal borough. Il en résulte trois classes de villes légalement différentes d'après des causes qui se croisent.

1. Counties corporate. Ils ont comme tout comté indépendant un shérif et un coroner spéciaux et un système de milice particulier. Une administration indépendante de la police et de la justice répressive étant déjà concédée par des commis-



sions de paix particulières, et beaucoup de villes ayant déjà par des actes locaux un tribunal civil particulier, l'avantage du comté incorporé consiste principalement dans la valent douteuse attribuée aux fonctions de shérif comme juridiction inférieure (chap. m). D'autre part la position isolée de ces villes était désavantageuse pour leur convocation au Parlement. Le moindre nombre avait acquis un privilége de « borough » électoral. Treize sont formellement réunis par le bill de réforme anx comtés avoisinants pour l'élection des députés du comté. 2 Guill, IV, c. 45, § 17. Il y a en Angleterre 17 et dans le pays de Galles 2 villes qui forment un comté pour ellesmêmes. En Angleterre les 12 villes de Londres, York, Chester, Bristol, (Coventry), Canterbury, Exeter, Gloucester, Lichfield, Lincoln, Norwich, Worcester, puis 5 bourgs Kingstonupon-Hull, Nottingham, Newcastle- upon-Tyne, Pool et Southampton; dans le pays de Galles, Carmarthen et Haverfordwest (1).

(1) Pour Londres cette particularité naquit en fait, dès Henri I, par la réception de la capacité d'élire un shérif particulier ; Henri III y ajoute le droit de nommer le shérif de Middlesex; ces deux faits se produisirent à une époque où personne ne songeait encore aux « incorporations ». A Chester, le privilége dépendait d'anciens droits du comté palatin (déclaration 42 Élis.). Lincoln fut séparé en 1415 du comté; Bristol en 1416, sur pied d'une ancienne concession qui ne fut pas complétement exécutée, 47 Éd. III; Kiugston-Upon-Hull, 18 Henri VI; Nottingham, 20 Henri VI. Pour Newcastle-Upon-Tyne aussi et Southampton la séparation du comté a lieu sous le même règne. Pour Canterbury les origines ont lieu sous Édouard III; la concession importante en fait dans une charte de 1444. Pour Coventry, Il y eut une charte formelle d'incorporation, comme comté spécial en 1451, 30 Henri VI. Norwich fut séparé sous Édouard IV (sans clause d'incorporation). Exeter obtient son privilége de comté en 1536 de Henri VIII. York, 32 Henri VIII, sur d'anciennes bases de Richard II; Lichfield sous la catholique Marie; Carmarthen sous Jacques I. Comme monographie sur ce thème on peut clter: Corbet's History of counties of themselves. Les données dans les Reports des commissions d'enquête sont sans cohésion et présentent des lacunes, Les dix-sept counties corporate d'Angleterre sont énumérées dans la loi 3 Geo. I, c. 15, et encore une fois (y compris les deux villes du pays de Galles) dans la nouvelle loi municipale, au § 61 relatif à l'élection du shérif municipal, qui est entreprise chaque année au 1" novembre par le conseil

- 2. Parliamentary boroughs. Plus de 200 villes de l'Angleterre et du pays de Galles envoient comme circonscriptions dectorales particultières des députés municipaux au Parlement, « citizens and burgesses ». Leur nombre était fixé sous les Suarts de telle manière que 25 cités envoyaient 30 citizens, 172 boronghs 530 burgesses, et les ports de mer 16 députés au Parlement. Par le bill de réforme 56 bourgs électoraux perdirent leur droit spécial. 34 furent réfulits à un député, et au contraire un nombre important de localités non représentées furent faites « parliamentary boroughs ». La plus forte moitié des bourgs parlementaires possède en même temps une constitution municipale incorporée, et se trouve par conséquent comprise aussi dans la rubrique suivante (1).
- Municipal boroughs. Plus de 200 villes ont, depuis l'époque de Henri VI, acquis des chartes d'incorporation formelles,

communal. Comme d'ailleurs les shérifs municipaux sont dispensés de la déclaration professionnelle, 9 de con V, c. 17, les plis pouvaient aussi das lors administrer les fonctions de shérif (voyez les débats de la Chambre haute, flaavard, 1838, t. XLI, pag. 950 et suiv, 5 et 6 Guilt, IY, c. 25). Le privilége d'une milice urbaine spéciale n'à pius non puis de valeur. La ville de Coventry a été replacée par une loi 5 et 6 Vict., c. 110 dans le comté de Warwick,

(1) Le recensement de 1831, 1. 1, pag. XXX-XXXV, donne une classification des 200 burgs; pariementatires ainsi que de la propriéd foncière inclientance par la taxe des pauvres. Il s'y trouve 75 villes de moius de 10,000 habitants; la population tolle était en ce moment de 7,48,57 habitants. Un nombre important de ces bourgs électoraux parlementaires n'est par en même temps « municipale complète; jes plus importants para in cuex d'autre d'autre d'autre par la complète; jes plus importants para in cuex-ci sont les bourgs de la capitale :

 Tower Humlets.
 539,111 habitants.

 Marylebone.
 370,957

 Finsbury.
 333,772

 Lamueti.
 251,345

 Westminster
 241,611

 Greenwich
 105,784

Il s'y ajoutait en 1831 encore 10 localités de plus de 28,000 habitants. Il daut cependant remarquer que de pareilles localités n'out pas seulement obtenu la constitution ordinaire des parvisese, mais souvent par des actes locaux ou par la coutume un sécés certry permanent et par là une organisation autologue à celle des corporations.

et acquis ainsi une organisation précise avec bourgmestre et conseils. Après que, durant deux siècles au moyen de chartes, de statuts locaux, de décisions parlementaires et d'actes docaux, ces organisations municipales furent tombées dans la plus efforçable confusion, il y a eu par suite du bill de réforme un remaniement radical. La commission alors nommée trouva 285 localités qui formaient nominalement une corporation. Pour 18 la prétention reposait sur un malentendu. 89 autres demeurèrent sans modification, — sauf la cité de Londres ce sont, pour la plupart, des localités peu importantes et en décadence. Dans les 178 autres cependant la nouvelle loi municipale fut aussitôt introduite, et elle fut encore étendue par concessions postérieures à 50 autres (1).

Ces divisions se coordonnent d'une manière un peu plus perceptible si l'on considère la capacité d'un comté incorporé seu-

(f) Le recensement de 1851 donne un relevé des musicipel horospias, LXVIII, lab. XIII, la Diet se trouven Liverpool avez 375,585 bi-LXVIII, lab. XIII. la Diet se trouven Liverpool avez 375,586 bilants; Manchester, 300,382; Birmingham, 232,841; Leeds, 173,70; Bristof, 173,282; Shelfield, 185,310 (c) get Londres avec 127,589); Brateford, 175 abilants, et ainsi de suite en descendant jusqu'à Chippenham qui a 1,70° habitants, Il y a parni ens 8 villes de plus de 100,900 habitants, 14 villes de 20 à 100,000 habitants, 30 villes de 30 à 30,000 habitants, 30 villes de 30 à 30,000 habitants, 30 villes de 30 à 30,000 habitants, 40 villes de 10 à 100,000 habitants, 40 villes de 30 à 100,000 habitants, 40 villes de 30 à 10,000 habitants, 40 villes de 10 à 10,000 habitants, 40 villes de 10 à 10,000 habitants, 60 villes de 50 à 10,000 habitants, 60 ville

Le Journal de statistique, t. V, pag. 119, a donné l'aperçu total suivant exact pour l'époque (1842), relatif aux rapports juridiques des villes :

| exact pour repoque (1042), relatif aux rapports juriun                         | face ace since: |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 144 villes avec la nouvelle ioi municipale et repré-<br>sentation au Parlement | 2,023,592 habit | ants, |
| représentation au Pariement                                                    | 171,572 —       | -     |
| représentation au Parlement                                                    | 28,045 —        |       |
| présentation au Pariement                                                      | 98,001 -        | -     |
| City of London                                                                 | 122,395 -       |       |
| 5 iois municipales accordées ensulte                                           | 472,285 -       | -     |
| En somme 268 villes avec organisation municipale.                              | 2,915.890 -     | -     |
| 64 parliamentary boroughs sans organisation muni-                              |                 |       |
| cipale                                                                         | 700,750         | -     |
| 7 parliamentary boroughs dans la métropole                                     | 1,389,193 -     | -     |

lement comme une addition à l'organisation des municipal corporation (aujourd'hui assez peu importante). Il ne reste alors que deux motifs de distinction, qui sont aussi la base des nouvelles listes du recensement:

- 1. Certaines villes possèdent une constitution municipale corporative, et sous le nom de municipal « boroughs » le recensement y comprend les villes dans lesquelles la loi municipale de 1855 fut introduite immédiatement ou par la suite. On y comprend aussi les « counties corporates » On y range enfin la « city of London », mais pas le restant des anciennes corporations, qui ne furent pas réformées lors de la publication de la loi municipale comme étant trop peu importantes ou trop peu viables. Dans ce sens le recensement de 1851 a compté 199 corporations municipales. Depuis cetté époque la loi municipale a cependant encore été introduite dans les 10 localités suivantes : Aberavon, Brighton, Burnley, Dewsbury, Hanley, Margate, Middlesborough, Rochalde, Stalybridge, Wresham, Yeovil; de telle façon que les listes du recensement de 1861 portent le nombre de 200
- 2. Le nombre des villes représentées au partement, « partiamentary boroughs, » fut modifié depuis la publication du bil de réforme, seulement en ce que les bourgs électoraux de Sudbury et Saint-Albans ont disparu pour cause de corruption électorale. D'autre part les quatre voix ainsi devennes vacantes, furent rendues l'une à Birkenhead, 24 et 23 Vict., c. 412. Puis il y a une double manière de compter, parce que dans le pays de Galles 58 villes et petites villes « contributory boroughs » sont réunies et ont 13 voix collectives, qui sont désignées du nom de la localité principale: Beaumaris district, Cardiff district, etc. Dans le tableau que nous donnerons à la fiu du paragraphe, ils sont désignés par un astérisque. En y comprenant ce grand nombre de petites localités, le recensement de 1861 indique un nombre de 246 bourgs parlementaires.

La double capacité de Municipal et Parliamentary boroughs concorde dans la majorité des villes. Cependant il y a encore un nombre important de villes, qui ne sont que « municipal



boronghs, et un plus grand nombre encore seulement « parliamentary boroughs. » Les listes du recensement ont ce défaut capital, que rédigées par ordre alphabélique elles mèlent toutes les localités (en compient aussi un grand nombre en double.) J'ai donc trouvé opportun de donner un relevé des villes d'après le recensement de 1861 (réglé d'après le nombre des habitants) et comportant :

1º 162 Municipal and Parliamentary Boroughs; par lesquels le double chiffro d'habitants résulte de ce que la circonscription municipale ayant le droit parlementaire est pour beaucoup de villes plus étendue que la circonscription municipale incorporée.

- 2º. 46 Municipal Boroughs.
- 3º 83 Parliamentary Boroughs.

4º Parmi les 285 villes qui n'ont ni le droit municipal ni le droit parlementaire (27 de plus de 20,000 habitants), il s'y trouve compris plus de 50 villes qui dans le recensement de 1881 n'étaient pas encore désignées comme villes. Comme localités municipales au sens le plus étendu, le nouveau recensement comprend donc un chilfre total de 576.

#### NOTE SUR LA STATISTIQUE GÉNÉBALE DES VILLES.

Elle dall, d'après ses rapports bistoriques, politiques et économiques, difficie à diablir. Le recensement det Ni la fix l'avoi de ses perpiculiés et ville de semplement de l'All a fix l'avoi de ses perpiculiés et ville des compans. L'accompt de l'et la politique de l'accompans de l'accompt de l'et la politique de l'accompans de l'accompt de

cipal and parliamentary horoughs; les 240 localités restantes, environ, no sont cardérireds avec préciso par aucun dece de vui nidies. La populaluon moyenne des villes also persiste des pionits deveu principal des propriets de propriets. Sous des propriets de propriet de propriet de propriet de propriets de

#### STATISTIQUE GÉNÉRALE DES VILLES DE 1861

#### I. - Municipal and Parliamentary boroughs

| Liverpool   |     |     |     |    |   | 433,938  | Wolverhampton 60,860     |  |
|-------------|-----|-----|-----|----|---|----------|--------------------------|--|
| Manchester  |     |     |     |    |   | 338,722  | (147,670)                |  |
|             |     | ×   |     |    | ( | 357,979) | Stockport 54,681         |  |
| Birminghan  | g.  |     |     |    |   | 296,076  | Bath 52,528              |  |
| Leeds .     |     |     |     |    |   | 207,165  | Devenport 50,440         |  |
| Sheffield.  |     | ·   |     |    |   | 185,172  | (64,783)                 |  |
|             |     |     |     |    | ì | 151,093  | Southampton 46,960       |  |
| London .    |     |     |     |    |   | 112,063  | Derby 43,091             |  |
| Newcastle-  | up  | on- | T   | ne |   | 109,108  | *Swansea 41,606          |  |
|             |     |     |     |    |   | 106,218  | (57,48%)                 |  |
| Salford .   |     |     |     |    | · | 102,449  | Coventry 40,936          |  |
| Kingston-up | 001 | n-B | all | ١. |   | 97,761   | (41,647)                 |  |
| Portsmouth  |     |     |     |    |   | 94,799   | York 40,433              |  |
| Preston .   |     |     |     |    |   | 82,985   | (45,385)                 |  |
| Sunderland  | i.  |     |     |    | ŀ | 78,211   | Bochdale 38,114          |  |
|             |     |     |     |    |   | (85,797) | (38,184)                 |  |
| Brighton    |     |     |     |    |   | 77,693   | Ipswich 37,950           |  |
|             |     |     |     |    |   | (87,317) | Walsall 37,760           |  |
| Norwich.    |     |     |     |    |   | 74,891   | Wigan 37,658             |  |
| Nottingham  | 1   | ĵ.  |     | 0  | ï | 74.693   | , Halifax 37,014         |  |
| Oldham .    |     |     | Ċ   | Ċ  | i | 72,333   | Macclesfield 36,101      |  |
|             | •   |     |     |    |   | (94,344) | South Shields 35,239     |  |
| Bolton .    | ı   |     |     |    |   | 70,395   | Ashton under Lyne 34,886 |  |
| Leicester   | i   |     | i   | -  | i | 68,056   | (33,917)                 |  |
| Blackburn   |     |     | Ċ   | -  | i | 63,126   | Great Yarmouth 34,810    |  |
|             | :   | :   | :   | :  | : | 62,599   | Tynemouth 34,021         |  |
|             |     |     |     |    |   |          |                          |  |

11.

4

| 144                  | LA | CONSTITU  | TION COMMUNAL                  | Æ  |    |     |    |          |
|----------------------|----|-----------|--------------------------------|----|----|-----|----|----------|
| Exeter               |    | 33,738    |                                |    |    |     |    | 12,278   |
|                      |    | (41,749)  | Kendai                         |    |    |     |    | 12,029   |
| Grateshead           |    |           | Newark                         |    |    |     |    | 11,515   |
| Cardiff              |    | 32,954    | Meicombe Re                    | gl | s. | We  | y- |          |
|                      |    | (35,541)  | mouth .                        |    |    |     | ٠. | 11,383   |
| Northampton          |    | 32,813    | Truro                          |    | ٠. |     |    | 11,337   |
| Worcester            |    | 31,227    | Bridgwater.<br>Great Grimsh    |    |    |     |    | 11,320   |
| Chester              |    | 31,110    | Great Grimsh                   | y  |    |     |    | 11,067   |
| Carlisie             |    | 29,417    |                                |    |    |     |    | (11,060) |
| Oxford               |    | 27,560    | Barastaple .                   |    |    |     |    | 10,743   |
| Warrington / .       |    | 26,431    | Warwick .                      |    |    |     |    | 10,570   |
|                      |    | (26,947)  | Tiverton                       |    |    |     |    | 10.147   |
| Cambridge            |    | 25,361    | <ul> <li>Carmarthen</li> </ul> | ·  |    |     |    | 9,993    |
| Dover                |    |           |                                |    |    |     |    | (21,439) |
| Reading              |    | 25,045    | Poole                          |    |    |     |    | 9,759    |
| Colchester           |    | 23,809    | Beveriey .                     | Ċ  |    |     | ٠, | 9,554    |
| Wakefield            |    |           |                                |    |    |     | ., | (10,868) |
|                      |    | (23, 150) | Windsor                        |    |    |     |    | 9,520    |
| *Newport             |    | 23,249    | *Carnarvon .                   | i  |    |     | i  |          |
| Maidstone            |    | 23,016    |                                |    |    |     |    | (22,907) |
|                      |    | (23,058)  |                                |    |    |     |    | 8,059    |
| Hastings             |    | 22,837    | Hamford .                      |    |    |     |    | 8,047    |
|                      |    | (22, 910) | Guildford .                    |    |    |     |    | 8,020    |
| Shrewsbury           |    | 22,163    | Newport                        |    |    |     |    | 7,934    |
| Canterbury           |    | 21,324    | Bridport                       |    |    |     |    | 7,719    |
| Lincoln              |    | 20,999    | Wrekham .                      | ì  |    |     | Ċ  | 7,652    |
| Weniock              |    | 19,699    | *Welshpool .                   |    |    |     |    | 7,304    |
|                      |    | (21,590)  |                                |    |    |     |    | (5,004)  |
| Scarborough          |    | 18,377    | - Saint-Ives .                 |    |    |     |    | 7,027    |
| Rochester Gloucester |    | 16,862    |                                |    |    |     |    | (10,353) |
| Gloucester           |    | 16,512    | * Harverfordwe                 | st |    |     |    | 7,019    |
| Kingslynn            |    | 16,170    |                                |    |    |     |    | (9,821)  |
| Hereford             |    | 15,585    | Chitheroe .                    |    |    |     |    | 7.000    |
| Kidderminster .      |    | . 15,399  |                                |    |    |     |    | (10,864) |
| Pembroke             |    | 15,071    | Lichfleid                      |    |    |     |    | 8,893    |
|                      |    | (21,773)  | Dorchester .                   |    |    |     |    | 6,823    |
| Winchester           | ٠  | 14,776    | Neath                          |    | ·  |     |    | 6,810    |
| Boston               | ٠. | 14,712    | Hertford                       |    |    |     |    | 6,769    |
|                      |    | (17,893)  | Devizes<br>Bridgnorth .        |    |    |     |    | 6.638    |
| Lancaster            |    | 14,487    | Bridgnorth .                   |    | ÷  |     |    | 6,240    |
|                      |    | (16,005)  |                                |    |    |     |    |          |
| Durham               |    | 14,088    | Ripon                          |    |    |     |    | 6.172    |
| Bedford              |    | 13,413    | Ripon *Denbigh                 |    |    |     |    | 5,942    |
| Bury Saint-Edmund    | s. | 13,318    |                                |    |    | ,   | -  | (17,888) |
| Berwick upon Twee    | ď. | 13,265    | Tewkesbury                     |    |    |     |    | 5,876    |
| Stafford             |    | 12,532    | * Monmouth .                   |    | į. | 5.7 | 83 | (30,577) |
|                      |    |           | 112                            |    |    | ,   |    | ,        |

| Abingdon .    |     |    |    |    | 5,680     |              |    |   |   |      | (8, 202) |  |
|---------------|-----|----|----|----|-----------|--------------|----|---|---|------|----------|--|
| Leominster.   |     |    |    |    | 5,658     | Malborough   |    | ٠ | ٠ |      | 3,684    |  |
| · Aberystwith |     |    |    |    | 5,641     |              |    |   |   |      | (4,893)  |  |
| Pontefract .  |     |    |    |    | 5,346     | *Cardigan .  |    |   |   |      | 3,543    |  |
|               |     |    |    |    | (11,736)  |              |    |   |   |      | (11,664) |  |
| Brecknock .   |     |    |    |    | 5,235     | *Flint       |    |   |   |      | 3,428    |  |
|               |     |    |    |    | (5,639)   |              |    |   |   | -    | (18,845) |  |
| Andover       |     |    |    |    | 5,221     | Ruthin       |    |   |   |      | 3,372    |  |
|               |     |    |    |    | (5,430)   | Honiton      |    |   |   |      | 3,301    |  |
| Ludlow        |     |    |    |    | 5,178     | *Lanidloes . |    |   |   |      | 3,127    |  |
|               |     |    |    |    | (6,033)   | Droitwich .  |    |   |   |      | 3,124    |  |
| Harwich       |     |    |    |    | 5,070     |              |    |   |   |      | (7,086)  |  |
| Grantham .    |     |    |    |    | 4 954     | Hythe        |    |   |   |      | 3,001    |  |
|               |     |    |    |    | (11,191)  |              |    |   |   | -    | 21,367)  |  |
| Maldon        |     |    |    |    | 4,785     | East Redford |    |   |   |      | 2,982    |  |
|               |     |    |    |    | (6,261)   |              |    |   |   |      | (47,330) |  |
| Lisheard      |     |    |    |    | 4,689     | *Tenby       |    |   |   |      | 2,982    |  |
| •             | -   |    |    |    | (6.585)   | * Aberavon . |    |   |   |      | 2,916    |  |
| Evesham .     | ·   |    |    |    | 4,680     |              |    |   |   |      | (7.751)  |  |
| Wells         |     |    |    | i. | 4,648     | Bewellev .   |    |   |   |      | 2,905    |  |
| Bodmin        | i   | Ċ  |    | Ċ  | 4,466     | •            |    |   |   |      | (7,084)  |  |
|               |     |    |    |    | (6.381)   | Owlihell.    |    |   |   |      | 2,818    |  |
| Darthmouth    |     |    |    |    | 4,444     | Wallingford  | ·  | · |   |      | 2,793    |  |
| Tamworth .    |     |    |    |    | 4,326     | _            |    |   |   |      | (7,794)  |  |
|               |     |    |    |    | (10, 192) | Launceston.  |    |   |   |      | 2,790    |  |
| Morpeth       |     |    |    |    | 4,296     |              |    |   |   |      | (5,140)  |  |
|               |     |    |    |    | (13,794)  | Newcastle un | de | L | m | ٥.   | 2,659    |  |
| Richmond .    |     |    |    |    | 4,290     |              |    |   |   |      | (12,938) |  |
|               |     |    |    |    | (5, 134)  | Lymington.   |    |   |   |      | 2,621    |  |
| Chipping Wy   | /CO | mb | ٠. |    | 4,221     |              |    |   |   |      | (5,179)  |  |
|               |     |    |    |    | (8,378)   | *Beaumarls . |    |   |   |      | 2,558    |  |
| Thetford.     |     |    |    |    | 4,208     |              |    |   |   |      | (13,275) |  |
| Banbury       |     |    | i  |    | 4,059     | Arundel      |    |   |   |      | 2,498    |  |
|               |     |    |    |    | (10,216)  | Shaftesbury  |    |   |   |      | 2,497    |  |
| Totnes        |     |    |    |    | 4,001     |              |    |   |   |      | (8,983)  |  |
| Buckingham    |     |    |    |    | 3,849     | Calne        |    |   |   |      | 2,494    |  |
|               |     |    |    |    | (7,626)   |              |    |   |   |      | (5,179)  |  |
| Helston       |     |    |    |    | 3,843     | Eye          |    |   |   |      | 2,430    |  |
|               |     |    |    |    | (8,497)   |              |    |   |   |      | (7,038)  |  |
| Huntington.   |     | ٠. |    |    | 3,816     | Lyme Regis.  |    |   |   |      | 2,318    |  |
|               |     |    |    |    | (6, 254)  |              |    |   |   |      | (3,215)  |  |
| Rye           |     |    |    |    | 3,738     | Chippenham   |    |   | 1 | ,603 | (7,075)  |  |
| 138           |     |    |    |    |           | 162          |    |   |   |      |          |  |
|               |     |    |    |    |           |              |    |   |   |      |          |  |

# II. - Municipal boroughs

|   | Hanley       |    |    |   |     | 31,953 | Rideford         |   |   |   | 5,712 |
|---|--------------|----|----|---|-----|--------|------------------|---|---|---|-------|
|   | Burnley      |    |    |   |     | 28,700 | Falmouth         |   |   |   | 5,709 |
|   | Stalyhridge. |    |    | : |     | 24,921 | Saffron Walden   |   |   |   | 5.474 |
|   | Middlesbero  |    |    |   |     | 18,992 | Oswestry         |   |   |   | 5,414 |
|   | Gravesend .  |    |    |   |     | 18,782 | Basingstoke .    |   |   | ÷ | 4,654 |
|   |              |    |    |   |     | 18,148 | Beccles          |   |   |   | 4,266 |
|   | Doncaster .  | ì  | Ċ. | i |     | 16,406 | -Daventry        |   |   |   | 4,124 |
|   | Stockton .   | i  | Ċ  | Ċ | Ċ   | 13,357 |                  | i |   | Ċ | 3,895 |
|   | Congleton .  |    |    | Ċ |     | 12,344 | Southmolton .    | Ċ |   |   | 3.830 |
|   | Hartlepool . | Ċ  |    | i |     | 12,344 | Tenterden        |   | Ċ | Ċ | 3,762 |
|   | Louth        |    |    | Ċ |     | 10,560 | Stratford on Avo | n | 1 |   | 3,672 |
|   | Chesterfield |    | :  |   |     | 9,836  | Penryn           |   |   |   | 3,547 |
|   | Kingston up  |    |    |   |     | 9,790  | Glastonbury .    |   |   |   | 3,496 |
|   | Penzance .   |    |    |   |     | 9,414  | Torrington       |   |   | : | 3,298 |
|   |              |    | :  |   | Ċ   | 9,276  | Chipping Norton  |   |   | : | 3,137 |
|   | Margale      |    |    |   | •   | 8,874  | Sandwich         |   |   | : | 2.744 |
|   |              |    | :  |   | •   | 8,507  | - Godmanchester  |   |   |   | 2,138 |
|   | Yeovii       |    |    |   | •   | 7,957  | Godalming        |   |   |   | 2,331 |
|   |              |    | •  |   | •   | 7,675  |                  |   |   | ٠ | 2,351 |
|   | Saint-Albans |    | ٠  |   |     |        |                  |   |   | ٠ |       |
| • | Deal         | ٠  |    | ٠ | ٠   | 7,531  | Romsey           |   |   | • | 2,116 |
|   | Sudbury      | ٠. | ٠  | ٠ | , . | 6,879  | Southwold        | ٠ |   | ٠ | 2,932 |
|   | Newbary .    |    |    |   |     | 6,161  | Llandovery       |   |   |   | 1,855 |
|   | Faversham.   |    |    |   | ٠   | 5,858  | Blandford        | ٠ | ٠ | ٠ | 1,521 |

# III. - Parliamentary boroughs

| Tower Hamiets .  |   |   | 647,815 | Shoud               | 35,517   |
|------------------|---|---|---------|---------------------|----------|
| Marylebone       |   |   | 436,252 | Huddersfield        | . 34,877 |
| Finsbury         |   |   | 387,278 | New Shoreham        | 32,622   |
| Lambeth          |   |   | 294,883 | Aylesbury           | . 27,098 |
| Westminster      |   |   | 254,623 | -Whitehaven         | 18,842   |
| Southwark        |   |   | 193,593 | Taunton             | 14,667   |
| Greenwich        |   |   | 139,436 | Falmouth and Penryn | 14,485   |
| Stoke upon Trent |   |   | 101,207 | Sandwich and Deal   | 13,750   |
| Merthy Tydfil    |   |   | 83,875  | Witby               | 12,031   |
| -Birkenhead      |   | · | 51,649  | Peterborough        | 11,735   |
| Dudley           |   |   | 44,975  | *Lianelly           | 11,446   |
| Cheltenham       |   |   | 39,693  | Reigate             | 9,975    |
| Bury             |   |   | 37,563  | Lewes               | 9,716    |
| Trickdale        |   |   | 36,893  | Frome               | 9,522    |
| Chatham          | · |   | 36,177  | ~Christchwich       | 9,368    |
|                  |   |   |         |                     |          |

| Tavistock .     |     |   |   |    | 8,837   | *Newin .                      |   |   |  | 1,818    |
|-----------------|-----|---|---|----|---------|-------------------------------|---|---|--|----------|
| Wilton          |     |   |   |    | 8,657   | * Presteigne                  |   |   |  | 1,743    |
| New Malton      |     |   |   |    | 8,072   | - *Quighton                   |   |   |  | 1,655    |
| Woodstock .     |     |   |   |    | 7,827   | * Machynllet                  | h |   |  | 1,645    |
| Cockermonth     |     |   |   |    | 7,057   | * Fishguard                   |   |   |  | 1,593    |
| Malmshury.      |     |   |   |    | 6,881   | *Usk                          |   |   |  | 1,545    |
| Horsham .       |     |   |   |    | 6,747   | * Llantrisain                 | t |   |  | 1,493    |
| Bangor          |     |   |   |    | 6,738   | *Adpar .                      |   |   |  | 1,473    |
| Wareham .       |     |   |   |    | 6,694   | *Rhyddlan                     |   |   |  | 1,406    |
| - Great Marlow  |     |   |   |    | 6,496   | * Vreiton .                   |   |   |  | 1,397    |
| Westbury .      |     |   |   |    | 6,495   | <ul> <li>Llangeful</li> </ul> |   |   |  | 1,317    |
| Midhurst .      |     |   |   |    | 6,405   | * Montgome:                   | у |   |  | 1,276    |
| Cirencester.    |     |   |   | ٠. | 6,336   | •                             |   |   |  | (18,036) |
| *Holyhead .     |     | ٠ |   |    | 6,193   |                               |   |   |  | 1,209    |
| Newtown .       |     |   |   |    | 5,916   | *Cowbridge                    |   |   |  | 1,094    |
| Petersfield .   |     |   |   |    | 5,655   | * Hanfyllin                   |   |   |  | 1,064    |
| Knaresburoug    | jb. |   |   |    | 5,402   |                               |   |   |  | 1,030    |
| Thirsk          |     |   |   |    | 5,350   | * Holt                        |   |   |  | 1,008    |
| * Holywell .    |     |   |   |    | 5,335   | *Lampeter                     |   |   |  | 989      |
| - Northallerton |     |   |   |    | 4,755   | *Loughor.                     |   |   |  | 876      |
| "Mold           |     |   |   |    | 3,735   | *Caergwyk                     | ٠ |   |  | 844      |
| *Alnwick        |     |   |   |    | 3,207   | *Wiston .                     |   |   |  | 713      |
| Ashesburton     |     |   | ٠ |    | 3,062   | *Caerwys.                     |   |   |  | 637      |
| "Milford        | ,   |   |   |    | 3,007   |                               |   |   |  | 498      |
| *Conway         |     |   |   |    | 2,523   | *Kenfigg .                    |   | • |  | 412      |
| * New Randor    |     |   |   |    | 2,262   | *Knucklas                     |   |   |  | 377      |
|                 |     |   |   |    | (7,106) | *Cefullys.                    |   |   |  | 39       |
| * Saint-Asaph   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠  | 2,003   | 83                            |   |   |  |          |
|                 |     |   |   |    |         |                               |   |   |  |          |

## Villes sans constitution municipale et sans représentation parlementaire

| Croydon     |      |    |    | 20,325 | Keighley          |  | 15,005 |  |
|-------------|------|----|----|--------|-------------------|--|--------|--|
| Glossop .   |      |    |    | 19,126 | Darwen, Over      |  | 14,327 |  |
| Saint-Helen | s    |    |    | 18,396 | Turnbridge Wells  |  | 13,807 |  |
| Leamington  |      |    | ÷. | 17,958 | Hyde              |  | 13,722 |  |
| West Bromy  | w le | ch |    | 17,024 | Heywood           |  | 12,824 |  |
| Torquay.    |      |    |    | 16 419 | Hartlepool, West. |  | 12 603 |  |
| Stratford   |      |    |    | 15,994 | "Sheerness        |  | 12,015 |  |
| Darlington  |      | ì  | ٠. | 15,781 | Ramsgate          |  | 11,865 |  |
| Oldbury.    |      |    |    | 15,615 | Todmorden         |  | 11,797 |  |
| Luton .     |      |    |    | 15,329 | Loughborough      |  | 10,840 |  |
| Wednesbur   | y    |    |    | 15,298 | Lowesoft          |  | 10,663 |  |
| Dukinfield  |      |    |    | 15,024 | Leigh             |  | 10,621 |  |
| Charley .   |      |    |    | 15,013 | Runcorn           |  | 10,434 |  |

Leek . . . . . . . . 10,045 Ajoutez y encore soixante et dix villes de 5 à 10,000 habitants ; cent quatre-vingt-sept villes de 2 à 5,000 habitants.

8 A

la loi municipalk de 1855, 5 et 6 Guill. IV., c. 76.

C'était le devoir naturel de l'administration whig, après l'application du bill de réforme de rétablir dans la constitution des villes l'égale pondération des droits et des devoirs. On établit, pour ce motif, le 18 juillet 1833, une commission royale d'enquête et on lui donna la mission « d'examiner avec la plus grande activité possible l'état actuel des corporations municipales de l'Angleterre et du pays de Galles, de rénnir des informations au suiet des défauts de leur organisation, de rechercher les rapports de leur juridiction et pouvoirs, le mode d'administration de la justice et tous les autres rapports: ainsi que le mode d'élection et de nomination des membres et employés de ces corporations, les priviléges des bourgeois et autres membres de celles-ci, et la nature ainsi que l'administration des revenus et des fonds desdites corporations. » La commission composée de 20 membres réunit les matériaux relatifs aux diverses corporations municipales en cing volumes principaux, et publia ensuite, en réunissant les principaux résultats, un rapport général : First report of the Commissioners appointed to inquire into the municipal corporations of England and Wales, Ord. to be printed 30 mars 1835, avec la proposition de réformes semblables et générales pour tout le système.

Ce rapport dit en se résumant :

« Même là où ces institutions subsistent dans leur forme la moins imparfaite, et là où elles sont administrées de la manière la plus honnête, elles sont insuffisantes pour les besoins actuels de la société. Dans leur état réel, elles subsistent sinon com me source de maux positifs, dans la majorité des cas, tout au moins sans être celle d'aucun avantage général. La perversion des constitutions municipales dans un but politique a amené le sacrifice des intérêts locaux au gré des vues de parti; de là s'en sont suivies fréquemment la corruption et la démoralisation du corps électoral.

- c Enfin, nous avertissons Votre Majesté que parmi les habitants de la grande majorité des villes incorporées règne un mécontentement général, selon nous légitime, une défiance à l'égard des conseils communaux se composant par cooptation, dont les pouvoirs ne sont pas soumis au contrôle de la burgeoisie, dout les actes et procédures sont tenus secrets, et qui ne trouvent pas de contre-poids dans l'influence de l'Opinion publique, une méfiance à l'égard des magistratures municipales, qui rend l'administration locale de la justice suspecte et est souvent accompagnée du mépris des personnes, par lesquelles la loi est maintenue, un mécontentement découragé sous le poids des impositions locales, tandis que les revenues, qui devraient être appliqués au bien public, sont rendus étrangers à leur objet légal, et souvent dissipés au profit d'individus, souvent prodicués à des obiets démoralisateurs!
- « Nous tenons donc comme de notre devoir d'exposer à Votre Majesté, que les corporations municipales subsistantes ne possèdent et ne méritent pas la confiance et l'estime de leurs subordonnés et qu'une réforme radicale doit étre opérée, avant qu'elles puissent devenir des instruments utiles et efficaces de l'administration locale (1).
- (1) A ce rapport général et à ces six volumes in-folio de matériaux vienneus pioindre casuit les rapports additionneis da 55 avril 1837 (relation Londres et à Southwark), du 6 août 1838 (relatif à quelques villes qui étaient unises antérieurement) et une table générale : Analytical Index to the Reports, etc., Ord. to be printed 15 juil 1839.
- La nouvelle littérature sur la loi municipale anglaise renferme en majoure partie des compilations. Il faut cependant citer: Archhold's Municipal corporation Act, 1836, in-13; W. Giover, Practical Treatise on the Euro funsicipal corporations, 1841, in-9; A. J. Stephen's Treatise on the municipal corporation Act, 62, 9, 11, 11, 1000don, 1847, in-8°; C. Rawlinson's Municipal

l'intérêt de ses rapports de prépondérance au Parlement, avait défiguré le « self-government » précisément en cet endroit où il aurait eu un sol particulièrement favorable. La réunion d'une grande population dans un étroit espace, le besoin d'une administration plus énergique de la police, et diverses institutions sanitaires, la facilité et l'embellissement avaient fait, des villes sur le continent, le siège principal de l'activité particulière de la bourgeoisie. La résistance du parti « tory » à cette énoque méconnaissait, quant à la grande valeur des anciennes corporations, la loi supérieure, on peut même dire absolue de légale pondération entre les droits et les devoirs, dans l'État. La perversion de ce principe, dans les corporations municipales, ainsi que la fausseté chronique du rapport des voix entre les comtés et les villes avait conduit à considérer précisément ces abus comme la vie normale, vraiment conservatrice de l'État. Elle avait réuni en une résistance factieuse tous les intérêts qui se rattachaient à quelque abus. Dans de pareilles circonstances, aussi peu favorables, le ministère « whig » devait à la hâte rédiger une nouvelle loi municipale en tenant compte des majorités à sauvegarder. Elle fut présentée le 5 juillet 4835 par lord John Russel, passa par la discussion et fut publiée le 9 septembre 1835 sons le titre « An act to provide for the regulation of municipal corporations in England and Wales, 5 et 6 Guill, IV, c. 76. » De moindres adjonctions sont contenues dans le stat. 6 et 7 Guill. IV. c. 103 (augmentation de la sohère municipale): 6 et 7 Guill. IV, c. 104; 1 Vict., c. 78-81; 16 et 17 Vict., c. 79. Pour l'Écosse on publia un acte particulier, 3 et 4 Guill, IV, c, 76; pour l'Irlande 3 et 4 Vict., c, 400,

La loi municipale est rédigée relativement avec assez de précision en 142 paragraphes. Elle déclare à sou début qu'il a été trouvé nécessaire « de modifier de la manière suivante » les

corporation Act, Ed. 5, by W. N. Welsby, 1863, in-8: Parmi les Reports postérieurs de la Chambre des communes il faut eller: Report on the operation of the municipal Reform Act on the Privileges and Private Property of the freemen of cities and boroughs in England and Wake, 1840, n° 456, t, XI, pgg. 1. chartes municipales existantes des villes reprises sous les énumérations A et B, « en abrogeant toutes les lois, statuts et usages, et toutes les chartes, concessions et lettres patentes, pour autant qu'elles sont inconciliables ou qu'elles sont contraires aux prescriutions de ces actes. »

L'étendue externe de sa valeur, son ressort d'application, en un mot, est, lors de la publication, de 178 villes, savoir : de 128 dans l'index A, auxquelles se trouve assuré aussitôt une administration distincte de la police (commission of the peace); 50 dans l'index B, dont on conserve l'administration spéciale de la police. Parmi elles il y a aussi en même temps 95 « parliamentary boroughs », dont la banlieue municipale fut, ensuite de l'acte de réforme 2 et 3 Guill. IV, c. 64, étendue en partie, et pour lesquelles la loi municipale s'applique maintenant à cette circonscription plus étendne, tandis que les autres conservent leurs anciennes limites. D'après le recensement de 1841, ces 178 villes renferment 2.195.164 habitants. Dans le § 141 de la loi municipale sa concession ultérieure à d'autres villes par charte royale, se trouve réservée. Une pareille charte peut être accordée sur la demande par pétition des habitants domiciliés, avec avis favorable du « privy council » (ministère d'État); cependant le journal officiel doit au moins un mois auparavant faire connaître le moment où la petition sera prise en considération. Sous ce rapport la loi municipale a été finalement accordée à 50 villes (1).

(1) La commission d'enquête de 1835 frours 285 localités dans lesquelles il existait nominalement une corporation. Dans un grand nombre cependian lotte da diministration municipale avait dispera depuis longtemps; en tout cas la vitaitilé deur manqualt. Cest sinsi que 88 demerrèem d'abost au modification; la settle importante parmi elles citait la cité de Londres, qui demeurs anse modifications par suite de circonstantes particulières voyez 610 pius bas). Le recensement de 1851 a pris la peine de fixer avec précis ion la situation de ces dormant and extinct corporations, et donne dampirité d'entre lableau 18, 1, 1, par, cvu, na perçeu d'où il résulte que la majorité d'entre celles compite un peu moins ou plus que 1,000 habitants, ouze cet 1,000 habitants et plus, trois 3,000, une 4,000 quatre 6,000 âmes. Pour environ 20 localités il existe encore une exporpation » givier; pour les autres il

D'après sa teneur la loi municipale embrasse trois domaines :

1. L'objet de l'administration municipale n'est pas étendu par la loi, il se restreint aux trois points capitaux : 1º administration communale économique, c'est à dire administration de la fortune municipale, des impôts municipaux, établissement du personnel administratif, quelques batisses, parfois le pavage des rues, l'éclairage et le nettoyage publics; 2º l'administration de la police, les fonctions de juges de police et de juge d'instruction et celles de l'administration des prisons; 5º la justice repressive ordinaire dans les e quarter esseions municipales, » Il faut à ce propos rappeler encore une fois que l'assistance des pauvres et toutes les charges et prestations imposées aux paroisses n'appartiennent pas à l'administration municipale (1).

n'y a pas d'employés municipaux sous leurs fonctions, ou s'il y en a, ils n'ont leurs fonctions que nominalement.

Les introductions postérieures se rapportatient pour la plupart à de très importantes localités, et spécialement jusqu'au recensement de 1831, on y comprend les localités suivantes de 28,009 habitants: Manchester 303,389, Birmingham 22,811, Sheilleid 133,310, Braddord (107a) 193,778, Brighton 63,673, Blackburn 46,033, Devunport 38,189, Haillat 33,582, Ashion-under-Lyne 39,676, Tynemouth 29,179, South Shields 28,974, Warrington 22,984, Wakcifield, 29,803. Les localités ajoutées au recensement de 1881 ne sont pas non pius, au moins en partie, sans importance: Rochdale (38,114), Haley (31,933), Barriney (28,709), Saitybridge (24,191), etc.

Un ancien relevé des vities soumises à la loi municipale se trouve dans les Partienneatury Papers, 1852, n° 347, L. Lill, pag. 285. Un index de celles qui ont pétitionné pour y être soumises, dans les Part. Pap., 1853, n° 267, L. LXXVIII, pag 335. On a refusé à quelques villes leur demande à cause de moitis locatury particuliers. La riche statistique réunie à cet égane trouve dans le Journal of the statistical Society, L. V, London, 1842, pag. 97-168; puis enorce d'après le recessemend de 1811.

D'après les décisions de la loi municipale il n'aurait pas fallu de loi nouvelle pour l'étendre à d'autres villes. Mais à cause de certaines difficultés techniques particultères, il y a cependant encore eu des actes parlementaires confirmatifs, t1 et 12 Vict., c. 33; 13 et 14 Vict., c. 52; 18 et 19 Vict., c. 31.

(1) L'objet de l'organisation municipale sera examinéa avec pius de précision dans les 87-9. Le reiset de Fletcher dans le Statistical Journal, t. V, pag. 133, donne les necl objets suivants de l'administration municipale: l'l'administration de la justice locale; 2 l'es juges de policie et les juges d'instruction; 3º l'administration des prisons; 4º l'administration de la fortune municipale et la levée du bovough rate complémentaire; 2º l'inspection

- II. L'institution de bourgmestre, d'un conseil et d'employés municipaux a continué à exister d'après son idée fondamentale: seulement simplifiée, libérée des anciens abus, et organisée uniformément. Chaque ville a. 1º un bourgmestre (mayor): 2º des conseillers (aldermen), qui ne sont en réalité que des membres du conseil communal nommés pour un temps plus long; 3º un conseil choisi par la bourgeoisie (common council). La direction de l'administration municipale économique consiste essentiellement, outre le bourgmestre et le conseil, en un greffier municipal, un receveur municipal et d'autres employés rémunérés, selon les besoins; la direction de la police administrative consiste en une commission de police composée de conseillers. Les fonctions de juge de police et de juge d'instruction, sont exercées par des juges de paix municipaux nommés par le roi, auxquels en tout cas appartient aussi le bourgmestre: assez souvent on nomme à cet effet un juge de police rémunéré. La justice répressive dans le tribunal correctionnel municipal « quarter sessions » est rendue par un juge municipal rémunéré nommé par le roi, «recorder» comme seul juge avec adionction d'un jury municipal.
  - III. L'organisation de la sphère de la bourgeoisie est en fait le

économique des états municipaux, la nomination et la démission des employés municipaux et la publication de statuts; 6° le pavage, l'éclairage, le nettoyage, l'entretien et l'amélioration des égouts, canaux, et souvent des institutions particulières relatives aux eaux : 7º l'entretien des bâtiments publics; 8° docks et débarcadère; 9° l'administration des institutions de bienfaisance. (Dans les villes non incorporées les cinq premiers points sont du ressort des juges de paix du comté; les quatre derniers à des commissioners spéciaux, qui, lorsqu'il existe un besoln sous ce rapport, sont d'habitude institués par un acte local.) - Cet ordre doit être encore simplifié, la luridiction civile particulière des villes a cessé d'exister avec l'institution des nouveaux tribunaux de district (§ 9 in fine). L'administration des prisons est rattachée à celle de la police (§ 8) et on y détaille la publication des statuts. L'administration des institutions charitables se trouve toujours sous l'administration de commissions spéciales nommées par le lord chancelier; les ports forment en général une administration particulière, le pavage des rues, l'éclairage et le nettoyage au moins dans la majorité des cas. Le domaine fortement rétréci et presque indigent se réduit donc en fait aux trois rubriques indiquées plus haut.

rétablissement du principe du moyen âge: « resident householders paying soot bearing lot. » On voulait réunir de nouveau complétement à l'association communale les habitants domiciliés ayant régulièrement pris part aux fonctions de juré, aux fonctions honorifiques municipales, et aux impôts municipaux; on arriva ainsi à une série de prescriptions restrictives, mais on conservait dans ces limites l'ancien droit de vote traditionnel et égal pour la bourgeoisie. La première liste de bourgeois dressée deouis lors en 1835 comprenait 124.650 à burgeoses ».

Les principes développés en ces trois paragraphes 1 à 3 doivent être repris et développés davantage encore en série inverse : § 5 à 9.

#### § 5

# L'ORGANISATION DE LA BOURGEOISIE (1)

Bourgoois, « burgess » au sens de la nouvelle loi municipale (§ 9) est chaque Anglais adulte et måle, qui possède comme « occupier » quelque part, au 31 août, une habitation, un magasin, un comptoir ou une boutique dans la ville, et l'a aussi possédé l'anuée courante et deux années entières auparavant, — et qui, durant ce laps de temps, a aussi été habitant domicilié d'une maison dans la ville ou dans une circonscription de sept milles, — qui en même temps, pendant délai, a été, pour cette propriété foncière, imposé à toutes les taxes des pauvres et à toutes les taxes municipales, et les a réellement payées (déduction faité des six derniers mois — et n'a pas reçu de seconrs de l'assistance des pauvres durant les douze derniers mois — et se trouve en conséquence dûment inscrit sur la liste des biureceis.

Comme condition préalable naturelle, il faut être majeur (21 ans) et posséder la nationalité, n'être pas alien (étranger).

<sup>(1)</sup> Loi municipale, SS 2, 5, 9, 24 (29-46).

Les conditions positives du cens consistent dans le : « resident householders » du moyen âge, « paying scot, bearing lot ».

Les bases saines du moyen âge cependant n'ont, en résultat final, pas encore été retrouvées, en pratique, pour le droit civil municipal.

- 1. Resident householders : c'est à dire le bourgeois doit appartenir avec sa personne et son ménage aux Éléments Læs de la commune. Il s'y rattache, d'une part, la possession stable, à laquelle s'incorpore le ménage dans la commune, par conséquent la possession réelle d'une maison, d'un magasin, d'un comptoir ou d'une boutique dans le ressort de la ville; soit que cette possession soit à titre de propriétaire ou de locataire (occupier) : d'autre part, le domicile personnet dans la ville ou dans les environs à un mille et demi. Et afin que le bourgeois ainsi établi puisse être considéré comme un élément durable de la commune, cette exigence de domicile est étendue à un espace de temps de près de trois ans (1).
- 2. Paying soot: c'est à dire ne doit être bourgeois que celui qui contribue réellement, par sa propriété foncière située dans la ville, à l'impôt communal, local ordinaire « poor rate », à l'impôt judiciaire et de police municipale « borough rate », et aux autres dépenses communales, c'est à dire qu'il faut qu'il ait été taxé pendaut sa période de domicile de trois ans et qu'il ait réellement payé ces impôts. Mais afin d'éviter les
- (1) Dans l'exigence de resident householders, il faliait tenir compte des mours anglaises, d'après lesquelles chaque ménage possèdes a maison particulière. Lorsque (comme en Écosse) des étages de maisons et d'autres habitations sont louées séparément, on comprend par la la possession d'une habitation séparée. Mais les conditions éconées pins haut doivent être cumitées, la coutium d'après laquelle les négociants et les industriels possèdent une maison d'habitation séparée de leur siége d'affaires et souvent à une distance importante de la ville, s'étendant toujours d'avantage, et les hautes classes recherchant avec un goût particulier une habitation rurale bors de la ville. La question de avoir si l'exigence d'un domicle de rots ans n'est pas en ce sens trop rigoureuse, est discutée depuis longtemps; mais n'est pas en ce sens trop rigoureuse, est discutée depuis longtemps; mais elle est adocule, parce que le possesseur d'une provende ou d'une charge ente s'attribure la nossession de son auteur S 191.

chicanes, on ne regarde pas au paiement effectif des derniers six mois. Au contraire, l'élément qui est l'indice de la destruction d'un ménage indépendant, l'acceptation de secours de l'assistance des pauvres durant les douze derniers mois (avant le 51 août), enlève le droit de bourgeoisie active. Il s'y rattache tous les secours, aumônes ou pensions émanant de l'administration municipale des pauvres ou de fondations municipales; mais pas seulement le simple secours médical dans ces institutions, ni la simple admission des enfants à un enseignement reposant sur la bienfaisance (1).

5. Bearing loi : c'est à dire que la bourgeoisie ainsi limitée est de nouveau appelée tout entière au service du jury [§ 121 en abrogeant les priviléges d'exemptions antérieurs), en les forçant à accepter d'autres fonctions communales. Assurément l'expérience a appris que la bourgeoisie ainsi limitée supporte d'une manière très inégale le service de l'administration communale (2).

(1) L'exigence du poirment de l'impót (paying scof) fut développée sans consequence, en ocu que l'on ne permetait pas le paisement des charges communales dans les petites locations par le propriétaire de la maison (compoundignerte), Lorsque les taxes ne sont pas payables par l'exceptive, lorsque les taxes ne sont pas payables par l'exceptive, mais par le propriétaire foncier, le locataire de la maison, de l'entrepôt, du comploir on de la boutique peut lui même être imposé pour la taxe des pauvres et demander d'être, moyennant paisement du deruler terme d'imposition due, dansis sur la liste des bourgeois (§11). Les lois possiéres, l'at et là Vict., c. 92, 21 et 22 Vict., c. 43, déclarent, que l'e-ocupier «, sans de plus, est même dans ce cas autorisés à voter. Cette contradiction qui s'entre de plus en plus a dégrevé dès maintenant 13 des petits locataires, de tout impôt, les désie de tout liatéret et de tout liater et et de tout lieu avec l'administration muicipale, ne peut se terminer d'une manière logique qu'avec leur exclusion légale, ou existe délà en fait.

(3) Dans lo second organisme communal qui trouve son centre dans l'assistance des paurres (chap, vit à X), c'est à dire presque exclusivement dans le paiement de l'Impôt, le principe de l'électorat répart le nat, classes est venu à prévatoir. Dans l'administration municipale les petits imposables sont exclus en grand nombre par les exigences positives du droit civil; au contraire les personnes obligées de servir dans les emplois communaux et dans le service du jury conservent leur droit eléctoral complet el semblable. Dans le système communal de l'administration des pauvres le plus positi imposable posséed aussi sa part assurée, mais il n'y a qu'une portion

Le devoir de supporter les fonctions publiques « bearing lot » a conduit partout, dans les organisations du moven âge, à la notion de la pairie, c'est à dire à la participation égale au même droit, parce que les prestations personnelles (guerre, justice, police) étaient le centre de gravité de la vie communale et que les contributions pécuniaires n'étaient que des accessoires, des compléments insignifiants et secondaires. Sur cette base étaient nées les anciennes organisations municipales, par l'organisme d'une « court leet ». Cette idée fondamentale est aussi maintenue dans la loi municipale; elle fonde une vie communale plus énergique et répond aux anciennes notions juridiques. On place donc dans cet ordre d'idées encore la principale part d'importance, dans les prestations personnelles des bourgeois et employés communaux, le service du jury et celui de « special-constable ». Seulement, dans le développement, on remarque que cette égalité est seulement nominale. La masse des petits locataires et des classes ouvrières ne peut aujourd'hui, pas plus qu'au moyen âge, supporter le service honorifique traditionnel. Cette participation est isolée; le devoir de servir est maintenu avec la plus grande négligence et ne fonde plus de société viable entre voisins.

La nouvelle organisation de la vie communale rendit en outre nécessaire un système officiel d'enregistrement des bourgeois (§ 13-24, loi municipale). Les inspecteurs des pauvres rédigent chaque année, le 5 septembre, les listes matricules des personnes de leurs paroisses qualifiées pour jouir du droit de bourgeoisie. Ces listes doivent étres exposées du 5 au 25 septembre; à ce jour les réclamations coutre l'adoption sans droit ou l'omission d'un nom sout reçues par le greffier municipal. La liste des réclamations est appendue huit jours

du droil électoral. C'est ainsi que ce second système se rencontra avec le premier, sans fonder une conscience vivante de l'usion dans les mêmes devoirs publics. Il est dans la nature des choses que les deux systèmes doivent se fondre de plus en plus avec le temps, et que cette fusion réagisse en outre sur le droil électoral au Parlement. Mais on n'a pas encore découvert le véritable principe de leur fusion. avant le 10 octobre à la porte extérieure de la maison de ville ou à un autre lieu approprié à cet effet. Dans la première moit dé d'octobre le bourgmestre tient alors avec les deux assesseurs (assessors) élus par la bourgeoisie une session officielle, en y citant les inspecteurs des pauvres, le greffier paroissial et le receveur de la taxe des pauvres, dans laquelle les réclamations sont jugées, en suivant les formes juridiques (en entendant sous serment ou sous forme sacramentelle) d'une manière sommaire. Jusqu'au 22 octobre, le greffier municipal peut enfin réunir les listes rectifiées dans un livre, qui sert, du 1" novembre jusqu'au 1" novembre suivant, comme liste ordinaire des bourgeois municipaux (burges rolf), la base des électious (1).

L'importance du droit de bourgéoiste ainsi délimité doit être communale, au contre-pied des droits des corporations anté-rieures, qui étaient devenus partie politiques et partie de droit privé (servant à la classe gouvernante et à son administration de parti). La valeur principale du nouveau droit civil consiste, pour ce motif, dans la participation aux élections communales, par laquelle les employés communaux devaient redevenir les hommes de confiance de ceux dont ils administrent les affaires, et devaient rendre compte à ceux dont ils dépensent l'argent. D'autre part le nouveau droit civil n'est rattaché à aucun avan-

(1) La rédaction de la liste des bourgeois est une nouveauté. Dans l'ancienne organisation des courts leet, lorsque l'assemblée des bourgeois se réunissait encore périodiquement pour les affaires courantes, et que chacun connaissait son voisin, il ne faliait certainement pas de liste de bourgeois particulière. Mais il en fallait une, lorsqu'un acte d'élection était, à de longs espaces de temps, la seule affaire qui réunit toute la bourgeoisie. La procédure introduite à présent répond aux formes habituelles des affaires de l'administration des juges de paix. Pour les listes matricules et les listes de réclamations, la tol municipale donne des formules légales, D, nº 1-5. Les frais sont pris sur les dépenses d'administration générale de la ville. Les abus existants dans la rédaction des listes des bourgeois dépendent en majeure partie de l'indifférence de la population des grandes villes, et du défaut d'habitude des classes urbaines de l'administration communale. L'année qui suivit l'introduction de la loi municipale, les mêmes commissaires jurisconsultes (revising barristers), qui eurent à réviser les listes pour les élections parlementaires, furent aussi chargés de la révision des listes électorales municipales.

tage lucratif : la décision qui se rencontre auparavant dans les chartes de corporation, par laquelle seulement les bourgeois on les membres de certaines guildes municipales étaient autorisés à tenir certains magasins et à exercer certains métiers et certains commerces à l'exclusion de tons autres, est expressément abrogée (§ 14). Le nouveau droit de bourgeoisie, reposant, conformément à sa destination originaire, sur des obligations personnelles, ne peut être non plus acquis d'aucune autre manière qu'en remplissant les qualités énumérées plus haut et requises pour la bourgeoisie: residence, « soct and lot.) Personne ne doit désormais être admis sur le « burgess roll » (la liste des bourgeois), sans ces conditions préalables (§ 15). Le retour à cette organisation de droit privé doit être empéché absolument pour l'avenir.

D'après l'ancienne constitution corporative, le droit civil était acquis par la naissance, le mariage ou le service, c'est à dire par la descendance légitime d'un bourgeois, par le mariage avec la fille ou la veuve d'un bourgeois, par l'apprentisage durant sept ans chez un bourgeois, par une concession spéciale ou par achat. Ces titres de droit privé ont perdu leur importance pour le nouveau droit civil actif. Les circonstances existantes reposant sur des édiments de caractère différent en partie politique et en partie de droit privé, il fut nécessaire, soit à cause de la constitution parlementaire, soit à cause des droits privés, de réserver les trois droits suivants :

1. Là où l'ancien droit de bourgooisis municipale conférait un droit électoral au Pariement, on l'a conservé pour la personne qui en est actuellement dotée et on le continue encore par la naissance et par l'apprentissage. Le greffier municipal doit dans ce but rédiger un rôle particulier des anciens bourgeois (freemen's roil) contenant les habitants de la ville qui, d'après la loi municipale, ne sont pas bourgeois, mais concourent aux votes du Parlement (§ 4, 5).

Cela était commandé plutôt par des motifs politiques que par des motifs communaux. On avait de bons motifs de ne pas enlever aux petits électeurs municipaux le droit électoral, parce qu'ils renfermaient les éléments des classes ouvrières proprement dites, par conséquent du tiers état actuel, et parce que l'abrogation de leur droit électoral aurait dépopularisé les élections parlementaires. Ce droit électoral réservé perdure surtout pour les personnes qui le possédaient lors de l'introduction de la loi municipale, et se continue encore par la naissance et l'apprentissage. Un nouvelle concession et l'achat (gift and purchase) sont cependant expressément abrogés (§ 4); le titre d'acquisition par mariage l'est tacitement : ce droit électoral, d'après le bill de réforme, se perd aussi par le changement d'habitation (1).

2. La jouissance des droits privés actifs est réservée aux anciens bourgeois, « freemen » et à leur famille (§ 3), et cet antique droit civil est encore toujours acquis par la naissance, par le mariage ou par l'apprentissage, mais il ne l'est pas par concession ou par achat. Les droits de cette espèce déjà existants, consistant dans la participation aux droits de pàturage, d'extraire la tourbe, d'affouage, de participation aux revenus, etc. (réunis dans le Statistical Journal, t. V, pag. 133), étaient souvent d'une valeur importante, et souvent acquis à titre onéreux. La réserve est rendue sans danger par la clause que le montant des distributions à faire ainsi (percipienda) ne peut pas dépasser l'excédant de ces revenus, subsistant après le

<sup>(1)</sup> Les rapports parlementaires les plus récents renferment des aperus précis et minutieux sur le nombre des édecturs précineatires. Les Parl. Paps., 1808, n°31, t. XXXIV, pag. 365, donnent pour la population des cercles éfectoraux, le nombre des édecturs, la propriété foncibre impossable et la somme de l'impôt foncier. Les Parl. Paps., 1858, n° 53, t. 1, contiennent encore d'une façon plus détaillée les diverses paroisses et les degrés des impossables. In estatisque instructive des élections primementaires est donné spécialement par les Journals of the Statistical Society, t. Npa 1716, 189, 585. La population totale des cercles électionars unnuichpaux comportait, en 1861, 7, 133,000 ames, parmi celle-cl, 410,989 électeurs enregistrés (taxés à 1321,4175 pour la tax des pauverse). Le nombré des diceteurs municipaux était, en 1897-38, de 321,303; en 1816-47, de 373,233; en 1852-33, de 304,332, tell situation de l'ordification officialité à 10 loyer annuel, landis que les anciens droits électorars unstituent actuellement

paiement des sommes dues pour l'impôt de la ville, pour les traitements municipaux et pour les autres obligations imposées à la caisse municipale. Les anciens bourgeois jouissant aussi de ce droit sont portés sur le « freemen s roll », le « mayor » décide des réclamations tendant à y être porté.

5. Les exemptions traditionnelles des habitants des octrois et droits municipaux (tolls and dues) sont abrogées pour l'avenir,

nne double catégorie que le Statistical Journal, t. XX, pag. 176, récapitule de la manière snivante, d'après les listes complètes de 1846-47 :

## NOUVEAU DROIT ÉLECTORAL MUNICIPAL

| Location | 40 10 3 | 18 liv |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |   | 92.039  |
|----------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|---|---------|
| Location |         | 20     | • | • |   |   |   |   |     |     |   |    |   | 45.890  |
| _        |         |        | • | • | : | • | • |   |     |     |   |    |   | 29.741  |
|          |         |        | • | ٠ | • | ٠ | • | • | •   | :   | • | •  | ì | 23.645  |
|          |         | 30 —   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | • | •  |   | 30.982  |
|          | 30 à    | 40 -   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | ٠   | • | ٠  | ٠ |         |
|          | 40 à    | 50 -   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |     | ٠   | ٠ | •  | • |         |
| -        | 50 à    | 70     |   |   |   |   | ٠ |   |     |     | ٠ | ٠  | ٠ | 21.992  |
| _        | 70 à    | 100    |   |   |   |   |   |   |     |     |   | ٠. |   | 14.754  |
| _        |         | de 100 |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |   | 20.096  |
| _        | rius    | 46 100 | • | • |   |   |   |   |     |     |   |    |   |         |
|          |         |        |   |   |   |   |   |   | Tot | al. |   | ٠  |   | 298.218 |

# ANCIEN DROIT DE VOTE RÉSERVÉ

| Freemen, Burgesses and Liverymen  |   |   |   |   |   |   | 48.984 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| Freeholders and Burgess tenants . |   |   |   |   |   |   | 3.787  |
| Scot and lot voters               |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | 7.701  |
| Potwaliers                        |   |   | ٠ |   |   |   | 2.597  |
| Corporate officers                |   |   | ٠ | ٠ |   |   | 30     |
| Diverses qualifications réunles   |   |   | ٠ |   |   |   | 14.997 |
| Autres                            | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | • | 2.226  |
|                                   |   |   |   |   |   |   | 80.142 |

En tenant compte de quelques doubles paiements, le statisticien angla s évalue la somme totale des freemen voters, des électeurs

ponr 1837-38 à 79,607 habitants — 1846-47 à 71,289 —

- 1852-53 à 60,565

chiffres qui manifestent l'extinction progressive des anciens électeurs par qualification. La proportion des électeurs, d'après la valeur localive, est évaluée pour 1851-52 à 83.8 p. c., et celle des électeurs, d'après l'ancien droit, à 16.2 p. c. mais les «freemen » existants au 5 juin 1855 et leur famille les conservent encore personnellement à condition de fournir les prestations corrélatives usuelles en ce cas.

Sont expressément réservés aussi les droits particuliers des universités d'Oxford, de Cambridge et de Durham, divers droits des Cinq Ports et des « Dockyards ».

# § 6

# LE BOURGMESTRE, LE CONSEIL COMMUNAL ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX (4)

Au lieu des noms divers que portaient antérieurement les corporations, et qui sont reproduits dans les index A et B de la loi municipale (mayor, aldermen and burgesses; baiiffs, burgesses and communalty; portreeve aldermen and burgesses, etc.), on trouve désormais le titre semblable : « Mayor, aldermen and burgesses de la ville de N. », nom sous lequel les droits antérieurs de la corporation devaient être exercés (doi municipale, § G). La commune ainsi organisée exerce cependant seulement l'administration municipale économique et la police administrative, tandis que la justice répressive et les fonctions de juge de police forment un organisme différent.

I. Le bourgmestre et le conseil communal, représentant ordinaire de la commune pour l'administration communale proprement dite, consiste dans le mayor (bourgmestre) et dans les « town councillors » (conseillers communaux) qui élisent ensuite un comité plus restreint d'aldermen. Le nombre des councillors (12-48) et des addermen (4-16) est réparti dans les index A et B, ajoutés à la loi municipale et proportionné à la grandeur des villes. Le « mayor», les «aldermen» et les « councillors » forment ensemble l'autorité délibérante « the council » le conseil (§ 25). Les parties sont donc, d'après la série de leur organisation:

<sup>(1)</sup> Loi municipale, §§ 6, 25, 70, 98, 103.

I. Les councillors, députés municipaux, conseillers communaux, etc., doivent être des bourgeois ayant le cens le plus élevé, ayant une fortune mobilière ou immobilière de 500 liv. ou imposés pour la taxe des pauvres sur pied d'une maison ou d'une autre propriété d'un loyer annuel de 15 liv. Dans les villes qui sont divisées en 4 « wards » ou davantage (grandes villes pour la plupart de plus de 20,000 habitants), ce cens est doublé. Ne sont pas éligibles les ecclésiastiques des diverses confessions, les employés municipaux rémunérés, les personnes se trouvant en relations contractuelles avec la commune ou leurs associés. L'élection des conseillers communaux a lieu le 1er novembre annuellement par l'ensemble des bourgeois, « burgesses, de telle façon qu'ils sortent annuellement par tiers et qu'on en élit un tiers de nouveaux. Le mode d'élection est fixé dans les §§ 32, 36, 47, 48, de la loi municipale. Sont électeurs tous les bourgeois, mais les seuls bourgeois. Le fonctionnaire présidant au vote est le bourgmestre avec deux assesseurs élus, « assessors ». Les heures d'élection sont de neuf à quatre heures. L'élection a lieu par billet électoral, sur lequel chaque électeur inscrit un nombre de personnes suffisant et le signe de son nom, il remet ce « voting paper », ce bulletin, aux commissaires électoraux. On peut poser trois questions à chaque électeur : quant à son identité, s'il a déjà voté à cette élection. Les bulletins électoraux sont envoyés moyennant un faible droit. Toutes les fonctions des commissaires électoraux et des employés communaux sont sanctionnées par des amendes de 50 à 100 liv. - Dans les villes, qui se divisent en plusieurs wards (loi municipale §§ 59-46), les bourgeois forment des circonscriptions électorales particulières pour les élections municipales, pour lesquelles on rédige alors des listes particulières, ward lists, et pour lesquelles on choisit deux assesseurs particuliers. La division des villes en semblables circonscriptions (en tenant compte le plus possible de l'ancienne division en districts) fut abandonnée à des commissaires jurisconsultes, « revising barristers », après l'introduction de la loi municipale. Ceux-ci, d'après certaines règles et sur la confirmation du ministère.

devaient diviser le nombre des députés municipaux à élire entre les districts. Chaque bourgeois est inscrit dans le ward où se trouve sa terre. Les wards n'ayant rien à administrer, ils sont demeurés des divisions électorales sans cohésion et sans vie. Liverpool fut divisé en 16 Wards, 4 villes en 8 à 12 wards, 24 en 5 à 8 wards, 20 en 2 à 4 wards, les autres sont demeurées sans division. La ward élit un nombre de conseillers communaux déterminé et divisible par 3 (1). — La représentation

(1) Le principe de la représentation de la bourgeoisie est presque complétement développé d'après jes nouvelles idées dans le conseil communal. Dans le projet de ioi primitif il n'y avait pas de cens d'éligibilité pour les counsillors et les aldermen : la Chambre des lords insista sur ce principe, en conformité avec le principe fondamental de la constitution anglaise, d'après lequel jes hautes classes sont préférées pour les fonctions honorifiques à cause des prestations plus élevées, et par correspondance par un cens passif. Dans les actes locaux, créant les commissioners pour de nouvelles administrations, il y avait presque toujours ce cens d'éligibilité et partout à peu près dans la même proportion. La loi municipale fut introduite en présence d'une asplration générale des middle classes municipales à participer à l'administration. Les notions de ces époques et de ces classes ne réciament que le droit électoral, le droit de conférer les fonctions, l'influence politique, et pas le self-government. Correspondant à ces notions, le projet de loi municipai ne comprenait pas d'aldermen, mais seulement un conseil communai, qui dirige tout avec le bourgmestre élu (c'est à dire fait soigner tout par des commts) comme dans les lois municipales françaises des provinces du Rhin. La Chambre des lords, comme représentant de l'organisation légale et administrative du pays, exigea au contraire un magistrat permanent, indépendant, administrateur à la manière de la constitution municipale allemande. Le résultat fut la transaction indiquée plus haut, d'après laquelle un troisième du conseil communal forme un comité plus restreint, avant des fonctions plus durables, et qui s'est montré encore toujours en pratique comme l'un des meilleurs éléments de la loi municipale et a donné aux nouvelles administrations municipales quelque consistance. D'après des décisions spéciales ies conseiliers sont d'ailleurs délivrés du service du jury et ne sont pas éligibles comme coroners ou comme recorders.

Des lois additionnelles relatives aux élections municipales sont : 6 et Guill. IV, c. 0.5, 85, 1 'Nt., 0.7, 85, 81, 11, 11, 82, 95, 82, 81 4 'Nt., c. 47, 81, 15 et al 'Ticl., c. 89, 81, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91

de la bourgeoisie est complétée par les assessors et les auditors. Les assessors sont adjoints au président d'un bureau électoral, dans chaque district électoral; ils sont nommés par la bourgeoisie comme les députés mnoicipaux, afin d'aider le bourgemestre dans la révision des listes électorales, et dans la direction des élections. Ils doivent avoir la même capacité que les « councillors », mais ne peuvent pas être en même temps députés municipaux (§§ 37, 45). Les auditors sont deux réviseurs des comptes qui représentent la bourgeoisie lors de la réception des comptes de la ville, ils sont élns de la même manière, et sur les mêmes conditions de capacité que les conseillers communaux.

- 2. Les aldermen (conseillers) forment un comité plus restreint au sein du conseil communal, dont la proportion est du tiers des conseillers (loi municipale, §§ 25, 26). Ils sout élus par les conseillers communaux pour six aus, parmi eux ou parmi les autres personnes éligibles. De trois en trois ans la moitié d'entre eux sort, mais est rééligible. Ils ont une préséance honorifique sur les conseillers municipaux, représentent en certains cas le « mayor », prennent particulièrement part aux commissions administratives, mais n'ont essentiellement que la position de députés municipaux et ne forment pas de collège magistral particulier.
- 3. Le mayor (bourgmestre) est comme les « aldermen » membre intégrant du conseil, et est élu chaque année par le conseil communal tout entier, le 9 novembre, pour une année, parmi les conseillers et les députés municipaux (§ 49). Il est le président régulier du conseil communal, juge de paix à titre de ses fonctions. Pendant l'année es sa charge et pendant l'année es uivante, il dirige les élections municipales et parlementaires (§ 57), il est chef de toute l'administration municipale. Sa capacité est donc celle d'un conseiller, sa position plutôt celle d'un représentant d'honneur de la bourgeoisie et d'un président des députés municipaux, que celle d'un chef administratif. Déjà sa position, changeant chaque année, conduit à ce que le secrétaire permanent de la ville, au courant des

affaires (le plus souvent un avoué) devient, malgré sa position modeste, l'âme de toute l'administration.

Les 88 50 à 56 de la loi municipale contiennent encore des prescriptions générales. Chaque « mayor, aldermen » ou « councillor » élu doit, avant d'entrer en fonctions, signer une déclaration par laquelle il promet de gérer fidèlement sa charge et assure qu'il possède le cens légal. Le refus de se charger d'une fonction électorale municipale est punie de 50 livres d'amende, qui est recouvrée sommairement par le warrant d'exécution d'un juge de paix; pour le refus d'exercer les fonctions de bourgmestre, des statuts locaux peuvent élever l'amende jusqu'à 100 liv. Les motifs d'exemptiou sont : les infirmités corporelles on intellectuelles, l'âge de soixante-cinq ans, le service actif à l'armée, dans la marine ou dans l'administration militaire; celui aussi qui remplit une fonction ou a pavé l'amende pour refus d'exercice, est exempté pour cinq ans. La banqueroute et le concordat avec les créanciers entrainent la perte des fonctions municipales. L'action d'accepter les fonctions sans posséder la capacité légale est punie de 50 liv. d'amende; la corruption électorale l'est d'une amende analogue et de la perte de l'électorat municipal et parlementaire. Il ne s'agit nulle part de confirmation de l'élection, mais l'admission d'une élection régulière peut être proponcée par mandamus des cours royales, comme le quo-warranto des cours royales peut écarter une personne qui n'est pas légalement élue. Des décisions plus précises sur la procédure à cet égard sont contenues dans 9 Ann., c. 20; 32 Geo. III. c. 58; 1 Vict., c. 78; 6 et 7 Vict., c. 89.

La représentation des villes ainsi organisée consistait, en 835, lors de la première introduction de la loi municipale, en 178 bourgmestres, 4,080 « aldermen » et 5,240 conseillers, et en un nombre correspondant « d'auditors » et « d'assessors ».

Les rapports de l'activité des autorités communales ainsi constituées sont, en général, les suivants :

1. Les résolutions du conseil communal (common council)

(§ 69 de la loi municipale) sont l'autorité vraiment décisoire pour les actes de l'administration municipale (principalement économique sous ce rapport). De même que les juges de paix, le conseil communal tient quatre sessions trimestrielles régulières. La première, qui a lieu le 9 novembre, commence par l'élection du bourgmestre, et fixe en même temps l'époque des trois autres. En outre, le « mayor » peut, aussi souvent que cela est nécessaire, convoquer des assemblées extraordinaires, auxquelles il faut convoquer spécialement les membres. Cinq membres ont aussi un droit de convocation, même contre l'avis du « mayor »; mais ils doivent alors indiquer officiellement auparavant l'objet de la réunion et s'y renfermer. Il faut au moins la présence du tiers des membres pour qu'une résolution communale soit valable. Mais pour celles qui portent sur l'adoption d'un statut local (bye-law) il faut la présence des deux tiers au moins des membres. La présidence appartient au « mayor », qui a voix prépondérante en cas de parité de voix. En cas d'absence du « mayor », un « alderman » et éventuellement même un conseiller communal est élu par l'assemblée comme président. Le procès-verbal est tenu par le greffier municipal; les registres aux procès-verbaux sont ouverts à l'inspection de tout bourgeois movennant un faible droit.

2. Des comités administratifs (committees) (loi municipale, § 70) sont toujours formés pour l'administration active de la § 70) sont toujours formés pour l'administration active de la police sous les nom de « watch committee », le bourgmestre en fait partie ex-officio. En outre on peut, de temps en temps, former autant de comités généraux que le conseil communal le juge nécessaire pour l'administration. Les résolutions (acts) de tous les « committees » sont cependant soumis à la confirmation du conseil communal.

3. Les détails de l'administration et spécialement l'organisation des bureaux et des caisses sont confiés à des sous-employés rémunérés (§ 58), parmi lesquels se trouvent essentiellement un greffier et un trésorier municipaux.

Le greffier de la ville (town clerk) est le secrétaire du conseil communal, il est nommé par lui, tient les procès-verbaux des débats du conseil communal, est chef de bureau et archiviste des actes et diplômes municipaux, rédige les listes des bourgeois, les listes des souriens bourgeois et les listes des districts; il est « responsable » envers le conseil, il peut être renvoyé par lui, et astreint à une foule d'actes particuliers de sa charge, sanctionnés par des amendes déterminées par des lois spéciales. Il est communément nommé parmi les avoués, avec faculté de révision (durante bene placito), et ne peut pas être membre du conseil communal.

Le trésorier (treasurer), receveur, est le caissier ordinaire, qui, dans les formes constitutionnelles sur ordre du bourgmestre et du conseil, doit dépenser ou recouver les sommes appartenant à la ville. Il n'est plus nommé annuellement, maintenant, mais (durante bene placito), et par le conseil communal, 6 et 7 Vict., c. 89.

En outre, le conseil communal peut résoudre la nomination d'autant d'employés municipaux rémunérés qu'îl lui semble nécessaire, et utile par conséquent, par exemple des inspecteurs municipaux des bâtisses, des inspecteurs de l'éclairage, du net toyage des rues, etc.; on peut aussi tenir compte en ce ac de la nature des employés installés autrefois par les corporations. Beaucoup de ces fonctions des anciennes organisations corporatives perduréent grâce à cette clause; de nouvelles y furent ajoutées, sans que le législateur ou l'administration de la ville aient paru remarquer le résultat final auquel conduisait cette voie aisée. Traitements, rémunérations, pensions et mode de fournir des cautions de sa charge sont réglées pour tous ces employés par le conseil communal (f).

(1) Let anglogie résumérés de bureaux son l'âme d'une semblable constitution municipale. Le tour cléré jusuit déjà un rôle très important dans l'ancienne organisation corporative, comme avoué légal, jurisconsuite consuitant et rédacteur des procès-verbaux de la corporation. Il éduit généralement un autorne, qui était nomme en même temps cléré of the peace, cleré to the mogistrates, attornes to the corporation et souvent aussi suppléant du juge de la ville. În tous cas il était registrar et che de bureau du tribonal civil de la ville. Il obtenait en règle générale un traitement, mais le plus souvent fort peu élevé. Au contraire, Il liquidait ses droits d'avoué pour souvent fort peu élevé. Au contraire, Il liquidait ses droits d'avoué pour propriet de la contraire.

Dans les rapports réciproques des corps municipaux, le conseil communal est donc spécialement :

- 1º Corps électoral qui nomme le bourgmestre, les « aldermen », les comités administratifs, le greffier municipal (secrétaire de la ville), le trésorier et les autres employés rémunérés de l'administration centrale;
- 2º Corps délibérant sur l'exposition des taxes municipales, l'application des fonds de la ville, le fermage de la fortune municipale, et ponr tous les actes les plus importants de l'administration municipale économique:
- 3º Corps contrôlant pour les comités administratifs nommés pour gérer les maisons de fous des villes, les musées, les instituts et tous les comptes de la ville, avec la coopération des réviseurs des comptes « auditors ».

Comme toute l'administration des pauvres et beaucoup d'autres branches de l'administration communale allemande ne se retrouvent pas ici, l'activité du conseil communal, ainsi que celle des comités administratifs est assez peu marquée, ce qui réagit sur la composition défectueuse des fonctions municipales.

chaque affaire; aussi ses fonctions étalent-elles fort recherchées à eause des liaisons et de l'estime qui découlait d'habitude pour la pratique privée d'un avoué de sa position de secrétaire de la ville.

Les mandais de paiement au trésorier doirent être signée d'au moins trois membres du consoli commant et contre-signée du scrétaire de la ville, dans les affaires judiciaires et de police par la cour of testions ou par un juge de pait dans as supère de compétence. Le lempe et le mode de rendre compte est déterminé par le conseil communal. En cas de refus ou de différence, le recever est mené devant deux juges de pait qui décident sommairement; les reliquais sont recouvrés par ordre de saiste; ils font devant le conseil communal de la confection de la correction, en l'y laissant trois mois ou jusqu'après versement de la différence, clud munic, §§ 35-40.)

Les employés communux que l'on trouve créés par l'ancienne administration corporative peuvent être renvoyés par le conseil communal, entration corporative peuvent être renvoyés par le conseil communal, entration en fiant une indemnité proportionnelle, avec recours su ministère des finances. Pareillement il faut que les nouvelles administrations continuent à les pensions déjà en cours aux employés, veuves, enfants, ecclésiastiques, maitres d'évoles, etc. (§ 854-88.) Il est évident que celni qui dirige lui-même l'administration courante ne peut remplir convenablement ni des fonctions d'emplové, ui contrôler efficacement l'administration.

II. Lorsque la ville possède une commission de paix independante, par conséquent un juge de police et un juge d'instruction, il y a sons ce rapport (séparément du bourgmestre et du conseil), les juges de paix nommés par le roi, y compris le mayor. Dans des villes qui forment au comté particulier, il sy' ajonte encore un shériif électif (loi municipale, § 61). Dans les villes qui possèdent lenrs propres quarter sessions of the peace, par conséquent une justice répressive régulière, il y a de cette un juge municipal, un « coroner municipal » et un « clerk of the peace ». Pour les autorités communales ainsi organisées, il y a donc maintenant ces trois sphères: 1° administration municipale économique; 2° police; 3° justice répressive que nous déveloperons davantage plus has.

### S

# L'ADMINISTRATION MUNICIPALE ÉCONOMIQUE (1)

Cette administration municipale embrasse les points suivants :

4. L'administration de la fortune territoriale municipale du casuel et des autres revenus de la ville qui sont reçus par le trésorier pour compte du « burough fund», afin d'être dépensés dans les buts fixés par la loi (loi municipale, §§ 92, 94-97). Les expériences malbenreuses, que l'on avait faites dans l'administration des anciennes corporations, ont cependant amené des restrictions dans le maniement des deniers. L'aliénation et l'action de grever la propriété foncière ou la source de la fortue de la ville, et les fermages de plus de trente et un ans sont interdits en règle générale. Une affaire de cette espèce doit-elle étre conclue, il faut l'approbation du ministère des finances sur

<sup>(1)</sup> Loi municipale, §§ 71-75, 87-97.

rapport à lui adressé, qui doit être communiqué préalablement aux bourgeois; il faut aussi faire connaître auparavant l'affaire à conclure. Hormis ces restrictions, la direction des diverses opérations administratives a lieu par résolutions du conseil communal (1).

- 2. Décrétement et levée des impôts municipaux complémentaires, a borough rate » (loi municipale, § 92). Lorsque la fortune active de la ville n'y suffit pas, le conseil communal neut décréter une taxe municipale destinée à couvrir les mêmes dépenses que la fortune municipale, et ce en suivant les principes du « county rate », et avec les mêmes pouvoirs que les juges de paix pour celle-là. Dans ce but, le common council possède en leur entier, les pouvoirs des « quarter sessions ». Les ordres pour la levée de l'impôt sont transmis au « high constable » ou au fonctionnaire analogue de la ville qui publie ses avertissements ultérieurs en les adressant aux inspecteurs des pauvres des paroisses. La levée des reliquats est faite par le « mayor » au moven de warrants d'exécution. La décision des réclamations en matière d'impôts est adressée au « recorder » dans la « quarter session » municipale et éventuellement dans la « quarter session » du comté (2).
- (1) Les lois complémentaires sont 1 et 7 Guill. IV, c. 105, 111; particulière rement sur les fermages à temps, 6 et 7 Guill. IV, c. 104, § 2; sur la vente des patronages ecclésiastiques, 1 et 8 Vict., c. 31; ca général sur l'alifement inc et la mise en beptoblèque de la proprieté foncière avec approbation de la Tresury, 32 et 21 Vict., c. 16. Les revenus des villes dans leur propre fortune pour l'ame 1814-31 (non compris Londres) ont été déglé donnés plus haut. Ils se montent : en octrois et droits à 156,344 1/3 liv., propriété foncière et recettes diverses à 280,378 liv. Les ports, docks et débarçadères existants qui rapportent annuellement 800,000 liv. sont régle par des actes locux, et out ainsi obteon leurs commissions administratives particulières; mais par-iois aussi le consell communal forme la commission administrative particulières parfois aussi une partie de colut-l. Durprès les APT. App., 1869, 171 liv. les revenus que l'on en tirait étalent de 2,510,414 liv., et les dépenses de 2,577,633 liv., pusperfué dant appliqué de nouvelles bblisses, 94,91,71 liv.
- (2) Le borough rate a déjà été décrit plus haut, quant à ses particularités (chap. II, § 3) et aux impôts complémentaires qui s'y rattachent : les impôts pour la garde municipale, pour les prisons, pour les mnsées, les maisons de fous, les prisons de district, ainsi que les lois qui les regissent,

5. De l'imputation des dépenses municipales légales sur les revenus municipaux. Les objets les plus importants auxquels s'appliquent les dépenses sont énumérés au § 92 de la loi municipale dans l'ordre suivant : l'extinction des charges contractées constitutionnellement et leurs intérêts; les traitements du bourgmestre, « recorder », juge de police, secrétaire de la ville, trésorier, et autres employés rémunérés; les frais des listes des bourgeois et des districts et les autres frais électoraux; les frais de poursuite répressive, l'entretien des détenns pour répression. la prison municipale, et la maison de correction, les autres bâtiments municipaux; le paiement des constables rémunérés; les autres dépenses nécessaires pour l'exécution de la loi municipale. S'il reste alors un excédant, il peut être, par résolution du conseil communal, appliqué, au mienx des habitants. à l'embellissement de la ville.

Les dépenses municipales forment deux groupes :

- 4. Frais de justice et de police, qui tombent normalement à charge du « county rate », ainsi qu'ils sont réunis plus haut au 82, ch. II, en y comprenant l'entretien des ponts (13 et 14 Vict., c. 64). Elles forment dans les villes ayant leur propre commission « of the peace » un fonds criminel et de police; dans les autres villes elles apparaissent comme contributions accessoires payables sur la caisse de district.
- 2. Les dépenses locales proprement dites, telles qu'elles sont d'habitude à la charge de la taxe communale locale (poor rate), (§ 5, cl., II); pour les bâtiments municipaux la construction de nouveaux bâtiments, les réparations (annuellement environ 66,666 25 iv.), les frais des marchés et des foires (environ

auxquelles il faut encore ajouter 17 et 18 Vict., c. 71, pour le borough rais dans les villes sans io municipale. Les Part. Peg., 1861, p. 610 donnent un relevé de 93 villes, dans lesquelles le borough rate est levé d'après les jois municipales. Dans l'année 1851 il s'élera à la soume de 311,533 il v. (Part. Pep., 1882, n. 437.) il s'y ajoute encore 81 villes dans lesquelles on lève une ten municipale en suite d'acte locux. Elles sont rapportées sous l'index de la joi municipale et confirmées. Le montant total des taxes levées ensuite d'actes locux particullers était alors de 114,500 il v. 41,666 2,5 liv.), les traitements des employés et les pensions (environ 85,555 1/5 liv.), les impôts fonciers, les assurances contre l'incendie, etc., les frais des éléctions parlementaires et les intérêts des dettes municipales. Dans l'ancienne administration des corporations il s'y ajoutat occasionnellement aussi les dépenses pour les cuisiniers, celériers, etc. Le taux des intérêts des dettes municipales s'était, sous l'aucienne administration des corporations, élevé assez sensiblement (Parl., papers, 1841, n° 70). Quant à l'autorisation de créer des fonds municipaux pour établir et doter des bibliothèques et des musées, il y a les st. 8 et 9 Vict., c. 45; 15 et 14 Vict., c. 65; 18 et 9 Vict., c. 70 (1).

4. La reddition des comptes municipaux est réglée au § 95 de la loi municipale de façon que le trésorier tienne un registre complet de l'ensemble des revenus pour être soumis à chaque « alderman » et à chaque député municipal. Aux mois de mars et de septembre, les comptes et toutes les pièces à l'appui doivent être présentés à l'examen des deux « auditors » et d'un nombre de membres nommés par le bourgmestre. Le compte trouvé exact est signé par les « auditors », et ensuite an mois de septembre un extrait du compte doit être publié. afin que chaque imposable puisse l'examiner, il est vendu à un prix convenable. Le conseil communal doit aussi chaque année remettre au ministre de l'intérieur un état des revenus et des dépenses d'après une formule prescrite afin d'être présenté au parlement, 6 et 7 Guill, IV, c. 104, § 10; 1 Vict., c. 88, §§ 43, 49. Cet état est indépendant, d'après le § 60 de la loi municipale, du compte à rendre au conseil communal ou à un commissaire nommé par lui.

L'introduction de ces révisions du comptes et la publication des états municipaux fut le contre-poids le plus efficace contre

<sup>(1)</sup> Un lien au contraire tout à fait occasionnel et extérieur est celui qui fait parfois du conseil l'administration des pauvres, comme à Saint-l'ves, où les addremen n'étalent dès l'origine qu'un select vestry de la paroisse. A Bristot, à Exeter et dans que/ques autres localités quelques membres de la corporation font partie de l'édaministration des pauvres.

les abus financiers des anciennes corporations, contre l'application des ressources des villes, aux fêtes, aux intérêts privés du « governing body », et spécialement aussi aux corruptions et aux manœuvres électorales sous toutes les formes possibles (1).

5. L'organisation du système de pavage, d'éclairage et de nettoyage des rues de la ville (loi municip., §§ 75, 87-89), avait . déjà été au temps des anciennes corporations réglée en majeure partie par des actes locaux. (Parmi elles on leva, au temps de l'introduction de la loi municipale, une somme de 142,603 liv., principalement dans ce but, tandis que dans les administrations municipales ordinaires on dut seulement lever 38,319 liv.) La loi municipale s'en tient en général au système existant et relève dans un appendice E les divers actes locaux; cependant les commissions peuvent transférer leurs pouvoirs au conseil communal, et par résolution du conseil communal, même ces parties de la ville qui se trouvaient exclues des actes locaux pouvaient y être soumises. Dans les villes dans lesquelles le système d'éclairage du st. 3 et 4 Guill, IV, c. 90 est introduit, on remet à l'avis du conseil communal le point de savoir s'il veut se charger lui-même des pouvoirs des inspecteurs de l'éclairage, à nommer ensuite de cette loi. Par 20 et 21 Vict., c. 50, le § 75 de la loi municipale est maintenant abrogé, et il est décidé que dans les concessions ultérieures de la loi municipale, les pouvoirs, les obligations et les propriétés des « special trusts » existants pour le pavage, l'éclairage, etc., peuvent être transférés au bourgmestre et au conseil (2).

<sup>(1)</sup> Les comptes municipaux pour 1835 se trouvent dans les Parl. Pap., 1856, n° 350, t. LiX. pag. 321.

<sup>(2)</sup> Même dans les administrations qui les comprennent dans leur organisation, ces objets forment encore toujours fréquemment une commission administrative spéciale, soit d'après le modèle de la loi municipale, soit d'après la loi 3 et 4 Guill. IV, c. 90. Par I Geo. I., stat. 2, c. 52, \$3, \$3, essessions trimestrielles, pour les villes et les localités ayant un marché, reçurent le pouvoir d'instituer des zouengers, pour pouvrois mettoyage des rues, pour rodonner les réparations nécessaires et en cas de

6. L'administration des hôpitaux municipaux et des fondations (loi municip., §§ 71-74) est placée fondamentalement, à dater du 1<sup>st</sup> août 1836, sous la direction suprême du lord chancelier, qui doit à cet effet nommer les administrateurs (trusts). Lorsque cependant la corporation agit d'après des lois spéciales et forme déjà exclusivement la commission administrative exofficio », elle reste pour l'avenir; puis les commissions, qui existent d'après des lois spéciales antérieures pour un délai déterminé, demeurent sans modification. Pour certains objets communaux le conseil communal nomme un nombre de commissaires adjoints (joint trustees) auprès de la commission ordinaire (f).

Quelque restreinte et indigente que l'administration municipale puisse d'ailleurs paraitre, lorsqu'on la compare à une administration municipale allemande, le but principal de la loi de 1835 est cependant atteint: les abus flagrants de l'administration financière des anciennes corporations sont écartés. Si l'esprit exact de l'administration communale ne se retrouve pas dans les villes, cela tient à des motifs généraux que nous exposerons plus bas

nécessité décréter à cet effet des contributions s'élevant au maximum à 2 1/2 p. c. du revenu foncier. On ne sit cependant qu'un usage très peu efficace de ce pouvoir.

(1) Le relevé des Chartiales Funda est aux Parl, Pap., 1831, n. 1849, t. XIV, pag. 1; cient des commissions administratives pour 1837 est dans les Satistical Journal, t. Y., pag. 167, avec un revenu annuel de 96,858 liv. (La rulapide Chartiste, que l'on trouve dans les comptes municipaux indicipaux part contributive de la commune à ces institutions.) Ce n'est pas un signe favorable pour la confinance dans les administrations municipaixe, que on en séparal fondamentalement les commissions de cette espèce. Une occasion nanloque, mais en même temps politique, se trouve dans les prescriptions de la loi municipale, § 139, et dans la loi et 2 Vici., c. 31, qui ordonne la vent de esp attentages des égléses sur acceleration commissioner.

#### 8 8

## L'ADMINISTRATION DE LA POLICE MUNICIPALE (1)

L'administration de la police municipale comprend les trois sphères de la police administrative, des juges de police et des juges d'instruction, ainsi que de l'administration des prisons et des maisons de fous.

- 4. La police administrative [loi municipale, §§ 76-86] existait dans les anciennes corporations sous une forme passablement en décadence, avec quelques « lest constables », selon l'ancienne coutume; à côté d'eux parfois des watchmen par une souscription privée parmi les habitants, ou par des serviteurs de police rémunérés sur pied d'un acte local avec un « board of commissioners» », une commission spéciale instituée à cet effet. La loi municipale oblige désormais chaque conseil communal à nommer dans son sein une commission administrative de la police, à la tête de laquelle se trouve toujours le bourgmestre. Pour prendre une résolution, il faut la présence d'au moins trois membres. La commission établit le nombre nécessaire de constables rémunérés et publie des règlements (regulations) « pour empêcher les négligences du service ou les abus, et afin de rendre les constables efficaces dans l'exécution de leurs devoirs. »
- Le « committee », ou deux juges de paix, peuvent, en tout temps, renvoyer un constable pour « négligence dans son service ou pour incapacité. » Deux juges de paix exercent le pouvoir de répression sommaire à l'égard des abus dans l'exercice de la charge. Les traitements et les rémunérations sont déterminés par décision du conseil communal. Mais le « watch committee » devait rendre compte trimestriellement au ministre de l'intérieur, du nombre des constables établis, de leur armement et de leur équipement, etc.. Cela est maintenant abrogé par 21 et 22 Vict., c. 67, § 1.
  - (1) Loi municipale, §§ 57, 76-86, 90, 91, 98-102, 116, 117, 126-133.

Les rapports des nouvelles troupes rémunérées et leur statistique ont déjà été indiqués par relation avec la « constabulary force » en général. Les états de traitement et de rémunérations accessoires sont rédigés en projet par le « watch committee ». et confirmés par le conseil communal qui donne les mandats sur le trésorier. Le conseil communal doit aussi mandater les dénenses extraordinaires pour saisie de malfaiteurs, et pour exécution des « warrants » des juges de paix après fixation préalable par les juges de paix. Le « watch committee » peut aussiconcéder, movennant confirmation par le conseil communal, des primes extraordinaires, des gratifications, des traitements de non-activité, pour lesquelles 11 et 12 Vict., c. 14 forment un fonds de pensions. Les constables municipaux ont tous les pouvoirs et tous les devoirs des anciens constables, d'après la « common law » et les actes parlementaires, et ce dans le domaine de la ville, dans celui du comté où se trouve la ville, et narticulièrement dans la circonscription de sept milles anglais autour de la ville, et dans toutes les parties de comtés ou « liberties » situées dans ce rayon (1).

(1) Le watch-committee sépare le côté économique de l'administration de la police municipale des fonctions des juges de paix. A la tête de la commission se trouve le mayor, qui en sa seconde capacité comme premier juge de paix de la ville maintient l'unité avec la compétence des justices de paix. Le principal domaine de cette administration comprend les troupes et les locaux de la poilce, la fixation des états et la publication des instructions sur le service. En cas d'union de la police municipale à celle du comté, l'administration et le droit de démissionner passent au chief constable du comté, le watch committee conserve le droit d'Institution, s'ii n'y est pas formellement dérogé (3 et 4 Vict., c. 88, § 15). En introduisant la loi municipale, toutes les troupes de la police existante des anciennes corporations, ainsi que tous les acles locaux pour l'établissement de watchmen sont abrogés. Également toutes les institutions de police, qui sont introduites sur pied du Watching and Lighting Act, 3 et 4 Gnill, IV, c. 90, ainsi que les impôts particuliers fondés sur cet état de choses. Toutes les stations de garde, les armes et les objets d'armement existants doivent être remis à la commission d'administration de la police municipale.

Le droit d'arrestation des constables est ainsi conçu d'une manière générale, , il permet « de saisir toutes les personnes oisives et désordonnées, qu'ils



Comme complément, il y faut ajouter [le système des special constables, qui devient, à l'exemple du stat. 1 et 2 Guill. IV. c. 41, une institution permanente dans ces villes. Spécialement deux juges de paix ont à nommer, chaque année au mois d'octobre, par « precept» écrit, un nombre suffisant d'habitants, parmi ceux qui ne sont pas légalement dispensés du service de constable, en qualité de « special constables » et doivent leur faire prêter le serment professionnel prescrit par le stat. 1 et 2 Guill, IV. Les hommes ainsi désignés peuvent, en tout temps, être levés par « warrant » d'un fuge de paix, lorsque le juge y certifie officiellement que, dans son opinion, la police municipale ordiniarire est, en ce temps, insuffisante pour maintenir la

trouvent troubiant la pais publique, ou contre lesquelles ils ont un motificagli de crircie à l'intention de commettre une ficionie. - Ils diversa livere la personne ainsi arrètée au constable en service de la station in plus proche ain d'y âtre gardée en sirent jusqué o equ'elle puis set re amenée devant un juge de paix. Pour de petitis misdemensors le constable peut iul-incêne recevoir caution et librer le détenu (§ 79). Pour nefgliences dans son service au pour désobélissance à un ordre légal, le constable peut, sur procédure somaire devant deux juges de pais, tre condamné soit à un emprisonnement de 19 jours, soit à une amende de 40 sch., ou renvoyé du service. Au contrare, la résistance, l'assistance on l'excitation à la résistance est punie sommairement par deux juges de paix par une amende de 5 liv. (éventuelles ment jusqu'à un mosj); ce qui réserve alternativement ne procédure répressive ordinaire, el les peines légales sévères contre la résistance devant les tribunaux avec jury.

Dans diverses localifés dans lesquelles la lol municipale n'est pas en vigueur, et oi il y avait ependant le besoin de sembabbes institution on y a ponzvu par des actes locaux. Les clauses qui y sont communément concluentes, sont alors - pour ne par serroduire continuellement les mêmes des clauses dans chaque loi -, codifiées dans le Town police clauses et.d., 1847, 10 et et 17 l'et., c. 88. I'renferme en 73 articles Torganisation de troupes des pour for framémérés d'après le modèle donné plus haut. Les négligences ou les infractions des devoirs professionnels sont punies par deux juezes de d'une amende de 10 liv. ou d'un emprisonnement d'un mois avec ou sans travail force (§1). Dans le §21 et suivant il y a un régiement de police cernant l'obstruction du passage dans les rues, la procédure en cas d'incendie, les lieux de divertissement, les trasportes atairés, les bains, aique les clauses ordinaires sur le recouvernent sommaire des dommages-intérêts et des annedes.

paix. Les troupes obtiennent par jour une solde de deux tiers de livres.

A cette administration de la police se rattache immédiatement le pouvoir du conseil communal de publier des statuts locaux. « bye laws » (loi municipale, §§ 90, 91). Ils peuvent être publiés pour le bon ordre et l'administration de la ville ainsi que pour empêcher et réprimer tous ces délits de police, qui sont déjà punissables sommairement par suite d'un des actes concernant la ville. On y peut établir des amendes jusqu'à 5 liv., elles sont éventuellement transformées en un emprisonnement d'un mois. et pour l'établissement et le reconvrement desquels toutes les prescriptions formelles de la loi municipale sur la procédure répressive sommaire, sont appliquables (§ 126-132). Pour accenter un pareil statut, le conseil communal doit être réuni avec au moins les deux tiers de ses membres, et le statut n'entre en vigueur qu'après quarante jours, après qu'un exemplaire rédigé sous le sceau de la ville a été adressé au ministre de l'intérieur et appendu en même temps à la porte extérieure de la maison communale. Durant ce délai de quarante jours, la reine peut, sur avis conforme du « privy council (ministère d'État), casser le statut on des clauses isolées de celui-ci (disallow). Déjà d'après « le droit commun », le statut ne peut rien contenir de contraire aux lois nationales, ni contre la constitution de la corporation, et spécialement il ne peut rien modifier ni au droit électoral, ni au droit d'éligibilité. Il n'y a donc plus lieu de craindre une nouvelle transformation du droit municipal, par suite de ces statuts.

II. Un juge de police et d'instruction préalable existe dans chaque ville, par l'institution des juges de paix royaux et pat leurs pouvoirs constitutionnels « ont of sessions ». Dans les anciennes corporations ils existaient eu grand nombre comme « justices by charter », avec des différences importantes des principes de nomination des juges de paix du comté. Généralement ces juges de paix étaient élus, ils ne pouvaient être renvoyés que pour « misconduct » (mauvaise conduite); et par conséquent par procédure judiciaire. Le rapport de la com-



mission d'enquête de 1835 trouva dans 188 corporations de pareilsinges de paix municipaux particuliers, qui en exercaient les fonctions en qualité de corporators (tandis que dans 49 petites villes il n'y avait pas de corporators juges de paix). Ils étaient presque toujours membres du « common council », et même de la classe des « aldermen » : lorsqu'ils existaient ils étaient généralement élus par le « common council ». Le « mayor » était toujours le premier juge de paix de la localité, il examinait généralement la principale masse des affaires de la instice de paix, et restait souvent encore juge de paix « ex-officio » une année après la cessation de ses fonctions. Dans six villes le bourgmestre était en même temps juge de paix « ex-officio » pour le comté voisin. Généralement le « recorder » était choisi parmi les juges de paix, dans beaucoup de grandes villes parmi tous les « aldermen », dans quatre villes parmi ceux-là seulement qui avaient rempli les fonctions de mayor.

Ce droit d'élire l'autorité en matière de police, devint d'autant plus insoutenable, que précisément dans le nouveau dévendeppement unucipal, la transformation du travail salarié accusa davantage les antagonismes de classes, et exigea d'une manière plus pressante que jamais, la nomination de tous les juges par le roi. La nouvelle loi municipale abroge pour ce motif les anciennes justices ou chartes dans toute leur étendue, et introduit le système des juges de paix nommés par le roi dans toutes les villes, à la seule exception prés du bourgmestre élu, qui reste juge « ex-officio » pour son année de service et l'année suivante: Le système est désormais organisé de la manière suivante:

Il existe au moins deux juges de paix sans exception dans toute ville : le bourgmestre de l'année et celui de l'année précédente. Tous deux excercent les pouvoirs constitutionnels des juges de paix agissant isolément, comme juge répressif de police et juge d'instruction, lorsque la ville n'a pas reçu la concession d'un droit particulier.

La plupart des villes ont cependant, en outre, leur commission of the peace particulière. (Loi mun., §§ 98, 101, 102, 1 Vict.,

c. 87, §§ 50, 51). En tenant compte de l'état traditionnel on en accorda aussitôt une, lors de l'introduction de la loi municipale, à 54 villes rapportées dans l'index A de cette loi. On peut en tout cas en accorder une pareille aux villes reprises en l'index B, sur pétition du conseil communal, et c'est ce qui a réellement en lien dans une proportion assez importante pour qué dès la fin de 1859, des 178 villes reprises aux index A et B, 139 possèdent déjà des commissions particulières. (Parl. Pap. 1840, n° 610.) Cette commission particulière tend à la fre nommer par la reine, outre le bourgmestre, un certain nombre de dignitaires municipaux au rang de juge de paix, mais leurs fonctions n'excluent pas, en cas de doute, la concurrence de celles des juges de paix, si la commission n'est pas exclusivement établie avec la clause de non-intervention, non intromitant. En fait et en droit l'exclusivité fut dès lors la règle.

Un autre article de la loi municipale (§ 400) oblige les villes qui ont reçu la concession d'une commission particulière, à établir un local spécial (ou s'il le faut plusieurs locaux) comme bureau de police (police oflice), et à faire porter les frais de la création et de l'institution sur la caisse municipale. Aucun local de police ne peut se trouver dans une auberge ou dans un debit de hières autorisés.

Les juges de paix municipaux n'ont pas besoin de condition de capacité par propriété foncière, mais seulement des autres conditions des juges du comté. Ils doivent être domiciliés dans la ville ou dans le circuit de sept milles anglais autour d'elle, s'ils veulent exercer comme juge de paix actif. Les juges de paix municipaux n'ont pas non plus besoin d'être « burgesses ». Ils peuvent, en outre, à l'encontre de la règle ordinaire, pratiquer comme avoués, 6 et 7 Vict. c. 75. Leurs pouvoirs s'étendent à la sphère restreinte de sept milles, avec concours de ceux des juges du comté, mais sans droit de participer au « quarter sessions » du comté et au décrétement du « county rate ». Pour la marche des affaires dans leurs commissions de paix, ils se nommeut, à la manière des petites sessions de district du comté, leur propre secrétaire « clerk of the jus-

T. IV.

tices » révocable à leur gré, — communément un avoué qui ne peut être ni membre du conseil communal, ni « clerk of the peace ». Comme ils ne président pas aux « quarter sessions » (dans lesquelles le « recorder » est le seul juge), comme l'administration de la police appartient au « watch committee », et le décrétement des taxes de police au conseil communal; comme l'administration des prisons, celle de tous les fonds municipaux et le contrôle des dépenses de justice et de police appartiennent au conseil communal : les juges de paix municipaux constituent une classe particulière avec des pouvoirs plus restreints.

Le nombre des juges de paix municipaux était indiqué en 1840 comme s'élevant à 1,229. Depuis lors il s'est au moins doublé. D'après un aperça dans les Parl. Pap., 1859, 2' session, n° 297, les juges de paix nommés à nouveau du 1" jau-te 1850 au 7 mars 1859 sont indiqués comme s'élevait 980 pour 165 villes. Il y fallait ajouter encore 164 juges de paix nommés à nouveau pour 11 villes dans le comté de Lancstre. La majorité des personnes désignées dans les grandes villes manufacturières sont de grands négociants, des propriétaires de fabriques, des médecins; les familles de la landed gentry, sont ac ontraire très faiblement représentés dans cette sphère. Il eu résulte en même temps que la concession d'une commission de paix spéciale est devenue une régle décidée des corporations municipales (1).

(1) Ces fonctions out toujours été étroitement rathachées à celles on y magor. Dél dans les anciennes constitutions (palton, Justice, a. 1921) avait pourvu en donant aux mayor, même sans commission de paix part cellulière, les pouvris indisponessibles d'un juge de paix par des lois spéciales, en cas de nécessité pressante: par exemple la police du pain (assize of bread), d'apris 5 lienti III, stat. 6; l'assize of gel and heer d'apris 19 lienti VIII, c. 4; le droit d'arrestation, à l'égard des tumultes armés, 25 dei. III, c. 3; le droit d'arrestation, à l'égard des tumultes armés, et des juges de paix en cas de dépossessions violentes, 8 lienti VI, c. 9; la godie tou contre les maisons de jeu, 33 lienti VIII, c. 9; cratins pouvoirs d'un toutont les maisons de jeu, 33 lienti VIII, c. 9; cratins pouvoirs plus lienti viole des domestriels, de police des domestiques, 5 list., c. 4; la police des police in mesures, 8 lienti VII, c. 9; la police des police de mesures, 8 lienti VIII, c. 9; la collect des loines d'entre de la loi mariale. I dec. 1, sait, 2 et mesures, 8 lienti VII, c. 9; la collect des violes de mesures, 8 lienti VII, c. 9; la collect des loines d'entre de la loi mariale. I dec. 1, sait, 2 et mesures, 8 lienti VII, c. 9; la collect des violes de mesures, 8 lienti VII, c. 9; la cluttre de la loi mariale. I dec. 1, sait, 2

Cette organisation des fonctions des juges de paix municipaux impliquait un passage au système de juges de police rémunérés, d'après l'exemple de la capitale. La loi municipale, § 99, décide, que lorsque le conseil communal tient un juge de police rémunéré comme nécessaire, il doit à cet effet voter un statut local et l'envoyer au ministre de l'intérieur. Si celui-ci est d'accord à cet égard, il doit provoquer la nomination d'un inge de police royal, avec qualification inridique (comme avocat avant une pratique d'au moins cinq ans), qui est cependant nommé, différemment en cela des juges de paix de la capitale. jusqu'à révocation (durante bene placito) et louche son traitement sur la caisse de la ville. En cas de vacance, la place ne doit cependant pas être remplie sans nouvelle démarche du conseil communal. Quelque séductrice que parit cette offre, elle ne fut cependant accepiée que dans un petit nombre de grandes villes. Dans le cas d'une concession à nouveau de la loi municipale, on donue le juge de police rémunéré.

Sur la procédure sommaire des juges de paix la loi munici-

c. 5, etc. : - décisions spéciales qui ont maintenant perdu leur intérêt par suite de la capacité générale du mayor comme juge de paix. D'après la loi municipale, le mayor est maintenant juge de paix de par la joi pour l'année de sa charge et pour l'année suivante. Le bourgmestre en activité doit à ce titre avoir la préséance sur tout juge de paix de la ville et avoir la présidence de toutes les assemblées des juges de la ville, 24 et 25 Vict., c. 75. D'ailleurs la législation des droits et des devoirs professionnels des jugcs de paix, ainsi que celle des sessions, est aussi applicable aux fonctions de juge de paix de la ville. La situation particulière des villes nécessita cependant délà dans la loi municipale une série de clauses particulières qui se rapportent spécialement aux fonctions des juges de paix municipaux (\$\ 7. 9, 101, 103, 104, 107, 109, 111; 6 et 7 Guill. IV, c. 105). Spécialement la division d'une fouje d'affaires économiques et administratives rendirent nécessaire pour le conseil communal une série de clauses spéclales, qui se rencontrent dans autant de lois différentes. Le principe général est que tous les actes d'autorité, tous les droits de présentation les plus importants, et les résolutions qui doivent être écartées des influences de parti, ne doivent pas être abandonnés au conseil communai, mais réservés aux juges de paix. Quant à la distribution des licences de débits de boissons et à la nomination des inspecteurs des poids et mesures, voyez maintenant 24 et 25 Vict., c 75. D'ailleurs li serait impossible de réunir les clauses particulières des lois, qui

pale contient (§§ 126-133) encore quelques-uns des principes analogues de la juridiction.

Il est reconun que les administrations des justices de paix municipales ne -ont pas tout à fait, en somme, au même rang que la « landed gentry » dans les comtés. La position des grandes villes et des districts manufacturiers devient, en effet, critique lorsqu'une lutte s'est engagée entre le capital et les associations ouvrières à propos de l'organisation du travail. Alors on doit espérer que le sentiment vivace de l'honneur passera de l'ancienne dans la nouvelle « gentry ». Lorsque ces rapports sociaux (spécialement dans les grandes villes) mettent en danger la position d'impartialité des juges de paix, la substitution de juges de police rémunérés est naturellement indiquée, puisque le système anglais avait toujours été calculé sur la concurrence d'un fonctionnariat honorable et salarié avec les fonctions honorifiques de la « gentry ». La législation récente favorise peut-être l'institution de juges rémunérés, dans une mesure plus grande qu'il n'est nécessaire et prudent.

III. L'administration des prisons s'étend d'abord aux maisons de détention de la police (lock-up-houses) qui existent maintenant dans à peu près chaque ville et sont administrées par le « watch committee ». Dans la plupart des villes se trouve aussi

modifient l'un ou l'antre point de l'administration des juges de paix dans lès villes. Papèr à l'vile, c. 18, daque séance et chaque cate des fonctions des juges de paix (ou du juge rémunéré de la police) doivent être tenus dans in station de police ou dans un lième à ce destiné comme petty sestion of the Parce au sens de la loi, et en ont la valeur, et le district pour lequel elle est tenue, comme serional détation au sens des lois. Les querter sestions doivent seulement se pourvoir d'un local convensible, et peuvent s'unir à cet effet à un comé, pour avoir un local commun.

Les peines de police dans les villes qui ont leurs propres quarter sessions tembent dans le caises municipales, sauf les pénalités pour cetries, labor un consideration de la caises municipales, sauf les pénalités pour cetries, labor un consideration dans la maison de correction josqu'à un mois, les amendes plus élevées jusqu'à denx mois. L'appel passe aux borough quarter sessions, l'appel jusqu'iles in àcistient pas aux cousty quarter sessions, l'un à pas de certiforni. En cas d'action en recours, la protection légale couvre aussi les juges de pais municipaux.

un local pour les détenus préventifs. Dans celles qui ne possépar pas de justice criminelle particulière (court of quarter sessions) il doit exister de par la loi tout au moins une « gade » et une maison de correction, soit exclusivement pour la ville ou en commun avec un comité ou une autre ville. L'état des closes autrefois très défectueux sous certains rapports, s'est amélioré par la loi générale sur les prisons, 4 Gco. IV, c. 63; 5 Gco. IV, c. 63. L'administration imposée dans la loi des prisons est ainsi divisée dans les villes:

- 1. Les pouvoirs économiques des « quarter sessions » du comté sont dans les villes attribués au conseil communal (§ 146), spécialement le pouvoir de régler les états, de décréter des taxes complémentaires des prisons, les résolutions sur l'édification, l'agrandissement et la réparation des bâtiments, ainsi que la nomination des comités d'administration des prisons et les résolutions relatives aux écoles de réforme (reformatory schools).
- 2. Les juges de paix, au contraire, conservent la nomination du personnel et le pouvoir de publier des règlements, 2 et 5 Vict., c. 56, § 1; 1 Vict., c. 78, § 38.

L'administration des maisons de fous municipales se trouve organisée d'une manière analogue, pour avitant que dans les comtés elle apartienne aux « quarter sessions »; le rapport économique est attribué au conseil communal, et la publication des règlements et des « orders » est réservée aux juges de paix (4).

(8) Voyez l'exposé fait antérieurement au chap. IV, sect. IV, § 5. Par 5 et 6 Vict., c. 33, le rédation permanente de distrier princes pour l'usage commi des comiés et des villes se trouve (avorisée; le comité d'administration de la prison est alors composé d'un juge de paix que les guertre restions du comté nomment et d'un autre que nomme la essoin générale des juges de paix municipaux. L'administration des maisons de détention de la police est abandonnée à celle-ci.

Sur les institutions pour les fous, voyres § 6 héd. Les villes qui n'ont pas au noins six jages de paix, doivent viun'i au comité et peuvent y fère annexées même contre leur gré par le ministre de l'intérieur, 16 et 17 Vict., c. 37, § 9 et 10. Le committre d'existior est, soit nomme par le conseil communai, soit par les juges de paix (§§ 129, 2, 7, 131, 28, 11, 12). Les principes sont sous ce rapport très compilques.

### § 9

# LA JUSTICE RÉPRESSIVE MUNICIPALE « BOROUGH QUARTER SESSIONS » (1)

Les anciennes chartes municipales avaient concédé avec assez peu de système la justice répressive aux villes. Des 234 corporations qui furent étudiées par la commission d'enquête et examinées plus particulièrement en 1833, 43 n'avaient pas de justice répressive, ou celle-ci dormait, 67 en avaient une concurrente avec les juges de paix du comté, 124 une exclusive. Dans 45 villes la concession s'étendait à toutes les félonies, et dans les autres elle offrait différents degrés. La magistrature composée d'une manière si surprenante, en grande partie de juges de paix élus, exerçait ces pouvoirs à peu près à la manière des « quarter sessions » du comté, mais souvent aussi au moven d'une « commission of gaol delivery », conférée périodignement. Le jury qui s'y rapporte était composé par le greffier de la ville on par un autre employé inférieur. Il ne consista bientôt plus qu'en membres de la corporation (freemen) et en habitants sans différence. An premier cas le nombre était souvent beaucoup trop faible, comme à Pontefract, où 26 « freemen » senlement se trouvaient sur la liste générale, on à Harverfordwest, où sur 141 bourgeois on n'en pouvait convoquer en tout cas que 50, et où il était devenu proverbial, qu'il était impossible d'obtenir une condamnation contre un bourgeois. Ces circonscriptions des tribunaux de répression étaient surtout de proportions trop pen uniformes. Dans les villes comme Bath, avant 50,000 habitants, les délinquants devaient être renvoyés, à 18 on 50 milles anglais, devant la juridiction répressive, tandis qu'à Winchelsea, avec 772 habitants, à Dunwich, avec 252 habitants, la ville possédait la juridiction de vie et de mort sur les « capital felonies ». La direction des procès, dans

<sup>(1)</sup> Loi municipale, \$\$ 103, 125, 62, 64.

les petits tribunaux des villes, par de simples avonés de la classe inférieure, était reconnue dangereuse. La positiou du « town clerk » était souvent très douteuse, en ce que comme secrétaire du juge d'instruction, comme « attorney for the prosecution », comme remplaçant des « recorders », il convoquait en même temps le jury. Mais plus équivoque encore était peutêtre la position des juges de paix eux-mêmes, qui appartenaient, comme membres du conseil, essentiellement à un parti. (Report, 1855, pag. 59.) La loi municipale abroge pour ce motif, a partir du 1er mai 1836, toute justice répressive appartenant aux membres des corporations ensuite d'une loi, d'un statut, d'une patente, d'une concession ou d'une charte, qu'elle consiste dans le droit de nommer des juges de paix, ou dans celui des fonctionuaires des corporations d'agir comme juge de paix (§ 107). Au contraire, il est laissé libre aux villes, qui ont une « court of quarter sessions » particulière, ou qui souhaitent d'en conserver uue, de pétitionner à cet effet auprès de la reine et son conseil (loi mun., § 103). Il v a alors à exposer les motifs de la demande, l'état de la prison existante et le traitement que la ville consent à concéder au juge. La demande est-elle accueillie, la reine nomme pour la ville ou même pour plusieurs villes en commun, une personne propre aux fonctions de inge municipal, « recorder » à vie (un avocat avant cinq ans de pratique) quamdiu se bene gesserit; il tient alors comme juge unique les « borough quarter sessions » avec un jury municipal. au moins quatre fois par an ou plus souvent, selon l'approbation du « recorder » ou selon les ordres de la reine. Cette cour vaut comme court of record, avec la compétence répressive ordinaire des « quarter sessions » du comté. Au mois de mars 1858 il existait 79 villes importantes qui avaient reçu concession de cette justice répressive (Parl. Pap., 1838, nº 939); plus tard le nombre est encore augmenté. Un apercu sur les « quarter sessions » de 84 villes avec le relevé des cas jugés par elles se trouve dans le Report ou Public Prosecutors, 1855, pag. 25, 2051. La justice d'amirauté qui anciennement avait aussi été concédée à certaines villes est abrogée movennant quelques modifications locales (loi mun., § 108, 109). La justice répressive municipale se compose, d'après ces nouvelles institutions, des éléments suivants:

4. Le recorder, juge municipal (loi mun., §§ 103-106), juge royal à vie, qui est en même temps juge de paix dans le domaine de la ville, avec préséance honorifique dans l'administration après le « mayor ». Il unit de facto, d'après la loi, dans sa personne, comme le « chairman » dans les « quarter sessions » du comté, le droit de prononcer au nom des juges réunis. Il possède en outre les pouvoirs des juges de paix sur la police des poids et mesures, 5 et 6 Guill. IV. c. 65, § 17, il forme l'instance d'appel contre les jugements de répression des juges de paix agissant isolément, contre les « orders of removal » dans les affaires de l'assistance des pauvres et dans quelques autres cas; mais pas en cas de refus d'une demande de licence. Les positions de « recorder » et de son remplaçant à Londres sont très importantes, où il est en même temps le juge civil (il jouit d'un traitement annuel de plus de 3,500 liv.).

En cas de maladie ou d'absence nécessaire le « recorder » peut, avec l'approbation du conseil communal, sous son seing et son sceau, nommer un avocat ayant une pratique de cinq anx en qualité de deputy recorder, pour la session présente ou la plus prochaine « quarter session » (loi mun., § 105; 6 et 7 Vict., e.8.9, § 8). En cas d'absence du « recorder», le « mayor » peu aussi onviri la cour, et exiger les cautions de procédure, mais il ne peut pas entreprendre d'affaires judiciaires (loi mun., § 100; S'il est présumable à l'avance que les «quarter sessions» dureront plus de trois jours à cause de l'accumulation des affaires, il peut avec l'assentiment du conseil communal nomer un assistant barrister ayant la même capacité, dont le choix doit être approuvé par le ministre de l'intérieur, et qui tient alors une seconde cour de justice, analogue à la division des « quarter sessions » du comté.

2. Un clerk of the peace est nommé avec pouvoirs analogues à ceux auprès des « quarter sessions » du comté, par le conseil communal. Celui-ci fixe le tarif de ses droits comme pour les « clerks to the justices », sous la confirmation du ministre de l'intérieur (loi mun., §§ 105, 124, 125).

3. Les grands et petitis jurys nécessaires pour les quarter sessions municipales (loi mun., §§ 121-125) sont organisés de telle façon, que le « clerk of the peace » convoque, sept jours avant la séance, le nombre de jurés nécessaires pour le jury d'accusation, et en outre de 36 à 60 personnes pour le service du jury de jugement. La liste ordinaire des bourgeois (burgess list) sert en même temps comme matricule du jury, puis qu'après abrugation de toutes les exemptions antérieures par privilége. tradition ou loi, la bourgeoisie est encore une fois appelée tout entière au service du jury.

Sont senls exempts du service actuel du jury les membres en fonction du conseil communal, les juges de paix municipaux, le trésorier et le greffier. Le service particulier du jury aux sessions trimestrielles municipales, tant dans l'intérêt des habitants obligés an service, que du jury lui-même, était un motif capital pour la conservation de « quarter sessions municipales », particulières. Les bourgeois astreints au service du jury municipal sont dispensés de celui du comté; les villes sans juridiction criminelle particulière, au contraire, fournissent leur contingent au jury du comté. Personne ne doit y faire service plus d'une fois par au. Assurément cette étendue du service n'a ou'une apparence de vitalité, car les petits locataires, en masse, sont hors d'état de supporter les fonctions honorifiques, motif nour lequel la contrainte sous ce rapport est maintenue par le « recorder » d'une manière très peu précise, on pourrait même dire très peu épergique.

4. Un coroner municipal (loi mun., §§ 62-64) est nommé à vie (quamdiu se bene gesserit) pour les villes ayant des « quarter sessions » particulières, par le conseil communal, avet sphère d'affaires ordinaires pour le ressort des borough quarter sessions; il a droit aux droits légaux sur la caisse de district, avec le devoir de rendre chaque année compte au ministre des cas de morts violentes.

Le rapport de juridiction des « quarter sessions » des villes à

celles des comtés est déterminé par les §§ 110-117 de la loi municipale d'une manière générale, en ce sens que les cas de répression des villes, qui ont perdu leur juridiction criminelle spéciale, appartiennent aux tribunaux criminels du comté; que les juges de paix du comté ont par conséquent une juridiction criminelle complète, de même que réciproquement les villes qui ont des « quarter sessions » spéciales excluent le cointé. Il est naturel que les contributions des villes ayant des « quarter sessions » spéciales ne se joignent plus au « county rate », V. 12 et 13 Vict., c. 82; tandis qu'au contraire les villes qui ne les possèdent pas doivent payer à la caisse de district les frais des poursuites répressives, celle-ci compte avec la caisse de l'État, et en cas de discussion le stat. 5 Geo. IV. c. 58, introduit une procédure arbitrale. Lorsqu'une ville emploie en même temps la prison du comté ou d'une autre ville des compensations analogues aux frais de justice ont lieu, 13 et 14 Vict., c. 91: 14 et 15 Vict., c. 55. Par 5 et 6 Vict., c. 55 § 56 et sniv., on permet, afin de mieux délimiter les circonscriptions des tribunaux de répression, une réunion de portions de comté, en un district court of sessions; en ce cas le juge de la ville doit devenir le « recorder » du district ainsi réuni, et de même des fonctions de « clerk of the peace ». Les listes des jurés sont formées pour tout le district et v ont leur valeur.

La loi municipale §§ 118 120 confirme encore la juridiction civile trouvée dans les villes, qui a cessé bientôt après par l'introduction des nouveaux tribunaux de district. D'après les statistiques de la commission de 1835, il y avait encore une juridiction civile dans 116 villes, dans 57 en cas d'actions de toute espèce, dans d'autres à l'exclusion des actions foncières, et même tantôt sans restriction du montant, tantôt jusqu'au taux d'une certaine valeur, en variant de 2 à 200 liv. Cette juridiction civile était en général mal administrée, composée de juges insuffisants, et malgré le besoin de tribunaux locaux elle était en décadence complète. Le juge président était très communément le « mayor », par suite la désignation souveut reproduite « mayor court ». Souvent à côté de lui gaissent les « baire de « mayors court ». Souvent à côté de lui gaissent les « baire de « mayors court ». Souvent à côté de lui gaissent les « baire

liffs » on le « recorder », parfois aussi quelques « aldermen » comme juges assesseurs. Dans nn grand nombre de cas le « recorder » n'avait cenendant aucune part aux affaires du tribunal civil. Le « town clerk » soignait généralement comme chef de bureau la plupart des affaires officielles, souvent aussi avec le droit de représenter le juge; dans un grand nombre de villes, il était en pratique le seul juge. Les affaires judiciaires inférieures qui étaient soignées par le « sheriff's office » au nom des tribunaux royaux, telles que les insinuations, les exécutions, les rapports sur celles-ci, étaient du ressort des « bailiffs » ou des « sergeants-at-mace ». Un jury civil n'était plus réellement en usace que dans les tribupaux de quelques grandes villes. Comme cause principale de décadence le rapport de la commission d'enquête de 1855 (pag. 41, 42) indique : les défauts de capacité professionnelle des juges des villes, et le défaut de confiance dans les juges par suite de la composition partiale de toutes les fonctions des villes. « Peu de minutes suffisent dans cette constitution pour transformer le négociant et le client en juge et partie. » Un motif ultérieur était la facilité d'évoquer chaque affaire d'une pareille cour aux cours royales et l'inclination naturelle des avoués de préférer poursuivre l'affaire auprès de la cour supérieure (1).

<sup>(1)</sup> Snr la juridiction civile qui existait autrefois dans les villes on trouve maintenant un aperçu, accidentel seulement, dans la statistique judiciaire la plus récente, qui embrasse en même temps les restes des anciennes juridictions patrimoniales, pour autant qu'elles existent encore en une couple de cas isolés, par suite de motifs locaux. La statistique de la justice civile pour 1860, Parl. Pap., 1861, t. LX, 2º part., pag. 656, donne spécialement un apercu des trente-quatre boroughs, hundred and manorial courts dont la juridiction civile est considérée comme encore subsistante. Dans huit courts il n'y avait plus eu de procédure en 1860; l'une d'entre elles (Wakefield manor court) n'avait pas fourni de rapport. Dans huit d'entre elles le nombre moyen des procès ne comporte que vingt-treis cas. Parmi ces trente-quatre anciens tribunaux civils locaux, il y a vingt anciens tribunaux municipaux et narmi eux la sheriff's court de Londres qui décide à peu près la moitié de toutes les affaires encore existantes; puis cinq hundred courts, puis Blackburn hundred court baron, Bradford manor court, Egremont court baron, la court baron de l'hônital des invalides de Greenwich, l'Ostwestry court of

## § 10

## L'INSTANCE SUPÉRIEURE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Au dessus de l'ensemble de l'organisation municipale se trouve une instance supérieure avec la double destination d'une part de maintenir les droits indépendants de la corporation, d'autre part de la ramener dans les limites légales en cas où elles seraient dépassées, tant en haut qu'en bas.

Le fractionnement des fonctions officielles dans l'organisation municipale anglaise, comparé aux constitutions municipales complètes de l'Allemagne, rend difficile de donner un apercu de cette position vis-à-vis des autorités supérieures, et même d'après le mode d'exposé des Anglais, elle le rend méconnaissable pour nous. Il est pour ce motif opportun de rappeler préalablement, que les éléments des constitutions municipales allemandes existent ici sous un autre groupement, mais cependant en allant au fond des choses d'une manière complète.

1. Les éléments d'un magistrat allemand se trouvent dans la position du « mayor » et des juges de paix. Par les sonctions des juges de paix municipaux, les devoirs importants de l'instruction préalable répressive et ceux de juge de police sont une

record, Petrhovough cours of common pleas, Pontifract court of record, Withaene court before for the manor of S-Fee et is ed eagy. court shanckiers det of the versities of 0'x16rd et de Cambridge. Le chilfre total des plaintes formées fut de 17,335 de moiss de 90 sch. et 19,348 de plus de 90 sch. et 92° cas formes plugés avec jurys, 8,570 cas 325 al de plus de 90 sch. et 92° cas formes plus de 19,500 cas 32° cas sus jury. Des cas jugés, 3,119 le forent par la les ferrir court de curie de 19,500 cas 32° cas cas 32

Sur les rapports actuels des tribunaux de district, quant aux procès civils, voyez plus haut chap. III, § 7. La juridiction particulière des cinq ports a elle aussi été abrogée par la suite par 18 et 19 Yict., c. 48. partie de l'administration locale. Avec ceux-là précisément concourent la police industrielle et morale, la police de la mendicité, les décrets en matière de police des auberges et brasseries, la police des routes, la police du travail, le jugement des difficultés en matière d'apprentissage et de salaire, en un mot tonte la juridiction des juges de paix agissant isolément dans l'étendne développée aux paragraphes 1 à 24, chap. IV, sect. II pour le ressort de l'administration locale. Il s'y ajoute par la sphère d'affaires des petites sessions de district (§ 3, sect. III, chao. IV) la nomination des divers employés inférieurs, la juridiction des difficultés en matière d'entretien des routes. le jugement des réclamations en matière de taxe des pauvres et la concession des licences industrielles. Comme, en ontre, la moitié environ de ces villes ont également obtenu une « court of quarter sessions », il s'v ajoute encore une justice répressive municipale particulière, tandis que les autres affaires des « quarter sessions » (§ 5 à 5, sect. IV, chap, IV), se répartissent entre les juges de paix, le « recorder » et le conseil communal d'après des principes particuliers. Pour cette sphère d'affaires, il y a maintenant une majorité de hauts employés nommés en fait à vie, sous la présidence annuellement renouvelée du « mayor », qui correspondent aux éléments stables de l'ancienne constitution municipale allemande.

2. Les déments d'un conseil communal allemand se retrouvent dans les « aldermen » et le « council » sous la présidence du « mayor » qui, dans cette position, est un président du conseil communal changeaut anuvellement. Ce corps représentait félu est assex indépendant dans l'administration de la fortune municipale, le décrétement et la levée du « borough rate », la résolution relative aux dépenses municipales (dans cette sphère plus étroite), et couvent aussi il délibère sur le système de pavage, d'éclairage et de nettoyage des rues, il exerce le contrôle des comptes. Pour une série de résolutions qui sont attribuées aux « quarter sessions » du comité (§ 5, sect. V, chap. 1V), principalement les actes de l'administration de la fortune publique et le droit de présentation, par l'effet de la loi, le conseil com-

munal est mis directement au lieu et place des « quarter sessions ». Il concourt aussi en particulier à la création de la commissiou administrative de la police et à l'administration du système des prisons et des maisons d'alfénés.

- 5. Les parties de l'administration municipale qui, selon les idées allemandes manqueraient encore, tombent dans la sphère des paroisses. Pour l'assistance des pauvres, la ville forme soit une association indépendante des pauvres, soit une partie d'une plus grande union, dans laquelle agit un conseil élu de l'assistance des pauvres, mais auquel appartiennent cependant aussi les juges de paix comme membres « ex officio » (§ 104). Pour les affaires d'entretieu de voirie et pour les nouvelles institutions sanitaires, et pour la police des bâtisses, les paroisses diverses forment leurs « boards » élus (§§ 111-115, 120); dans les affaires de la loi sur les routes, les juges de paix conservent cepeudant une juridiction très influente (§ 121). La plupart des villes renferment plusieurs paroisses qui sont perceptibles dans les listes spéciales du recensement. Pour les « parliamentary boroughs », les Part. pap., 1862, nº 33 donnent maintenant le résumé suivant. Dans 17 villes seulement, il n'y a qu'une paroisse; dans 98 villes, il v en a 2 à 5; dans 45 villes, 6 à 10: dans 18 villes, 11 à 15; dans 5 villes, 16 à 20. Les paroisses sont plus nombreuses encore dans les villes suivantes : Winchester, 21: Droitwich, 21; Radnor, 22; Ipswich, 22: Oxford. 22; Tower-Hamlet, 22; Bristol, 24; Canterbury, 26; Aylesbury, 27; Exeter, 27; York, 38; New-Shoreham, 42; Norwich. 44; Cricklade, 51; East-Retford, 85; City of London, 127.
- L'instance supérieure correspondante à l'ensemble de cet organisme se règle d'après tui et d'après ce principe fondamental, que l'administration locale municipale, ainsi que toute l'administration intérieure du pays ne doit pas être soumise aux décisions matérielles des chefs mobiles des départements ministéries.
- I. Afin de maintenir intacte l'indépendance de la corporation, on a le moyen légal du « Mandamus », par lequel les constitutions municipales sont placées sous la protection des cours royales, d'une part contre les tendances centralisatrices, d'aute

part contre les abus possibles des partis politiques. Le « Mandamus », sous cette forme d'application, reposait déjà sur l'ancienne pratique, qui, après diverses expériences, fut formulée d'une manière plus précise par 9 Anne. c. 20. Le « Mandamus ». sous ce rapport, n'est pas un moyen légal discrétionnaire, mais un moyen légal ordinaire accordé à tous les employés et membres d'une corporation, s'ils croient être illégalement privés de leurs fonctions ou de leur droit corporatifs. Par « Mandamus », on exige la production et la communication des livres et comptes de la ville, pour tous les intéressés qui y ont droit. (Blackstone III, 110). Par « Mandamus », on exige l'admission d'une personne aux fonctions et aux places dans une corporation, lorsqu'elle y est légalement autorisée, et le possesseur d'un emploi est légalement protégé contre les tentatives de le renverser faites par une autre personne. Par « Mandamus ». aussi les droits municipanx constitutionnels et autres franchises d'un bourgeois ou « freeman » sont mis en action. Il en est de même pour l'élection périodique du « mayor », 11 Geo. I, c. 4, et pour les élections complémentaires rendues nécessaires par la vacance. La pratique a éteudu cela à l'exigence des élections de tous les autres employés qu'il faut élire aunuellement ou autrement, d'après une série de décisions judiciaires, spécialement aussi quant à l'admissibilité et à la réinstallation d'un « alderman », d'un « common councilmau », d'un « liveryman », d'un « town clerk, bailiff, clerk of the peace, treasurer, parish clerk, churchwarden, overseer, surveyor of highways », etc. « Comyn Digest tit. Mandamus A. ». Il s'applique contre les juges de paix, qui se refusent à recevoir les serments professionnels d'une personne ayant capacité. Le « Mandamus » décide de ce titre légal au droit civil. Sur tout ce domaine aussi la ferme et semblable application des lois du droit public est exigée par les cours royales. Pour ce motif précisément cependant l'application pratique sur ce domaine aussi se trouve restreinte à un petit nombre de cas, les principes s'étant fixés par la pratique, et la certitude que le droit réel est exigible avant empêché les tentatives d'abus par les partis.

Comme moyen légal inverse, il y avait originairement le (writ of quo waranto), destiné à ce que les corporations, en sortant de leurs pouvoirs constitutionnels et en s'emparant de droits appartenant à la souveraineté de l'État, fussent ramenées dans les limites légales. Par la corruption du personnel judiciaire sous les Stuarts, ce moyen légal amena la cassation en masse des chartes des villes, et laissa ainsi des souvenirs odieux. Par 9 Anne c. 20 on introduisit une procédure simplement fiscale qui, comme information « in nature of quo warranto » sur proposition d'un intéressé (relator), peut être introduite avec acceptation de la cour royale, contre toute personne qui s'empare sans droit d'une fonction civile ou d'un droit communal (against any person usurping, intruding into, or unlaw fully holding any franchise in office in any city, borough or town corporate), avec une procédure fort simplifiée. Par 52 Geo. III, c. 58; 7 Guill. IV, et 1 Vict. c. 78; 6 et 7 Vict. c. 89, la durée de cette poursuite est restreinte. L'usurpation d'une place de « mayor, alderman » ou « burgess » se prescrit. d'après la nouvelle loi municipale, par douze mois après l'élection, ou le moment auquel l'accusé manquait de capacité à cet effet. Par suite de la légalité stable des rapports de droit public, l'application de ce moyen légal est maintenant excessivement rare et presque inoui.

II. Contre les actes isolés de l'autorité municipale et du conseil communal, les intéressés possèdent isolément la même instance d'appel que pour les actes correspondant de l'administration du comté. Les « orders » et convictions des juges de paix municipaux dans leurs fonctions de juge de police, spécialement aussi par conséquent dans la juridiction de la police de súreté, de l'industrie, des mœurs, des routes et du travail, passent au « recorder » dans la « quarter session ». Quant à la juridiction dans les sessions, pour cause de licences, de débits de boissons, de difficultés en matière d'entretien de routes, de réclamations en matière d'impôt, il y a pareillement lien à « appeal », d'après les principes des §§ 3 et 4, sect. IV, chap. IV. Pour certaines affaires, cependant, le conseil communal rem-

place les « quarter sessions ». Au dessus de celle-ci vient alors l'instance suprème des cours royales, afin de maintenir, d'après les principes du § 2, sect. VII, chap. IV, dans les questions de principe les plus importantes, par évocation (certiorari), par référé (special case), en procédure par mandat (mandamus), l'application uniforme et le maintien du droit administratif. Enfin, comme complément il y a pour les questions d'organisation et de traitements, le ministre de l'intérieur.

III. Pour l'administration municipale économique les résolutions du conseil communal sont, dans la majeure partie, des cas de dernier ressort (§ 7 chap. V). Pour les mandats de paiement du conseil communal on a, afin de maintenir l'ordre légal, réservé le certiorari a sux cours royales, 1 Vict. c. 178, § 44. D'autres principes, au contraire, régissent les parties de l'administration communale qui sont réservées aux paroissex, Pour l'administration des pauvres et pour la police sanitaire et des bàtisses, il y a un droit étendu d'inspection des autorités de l'État (§ 41, chap. VIII, 2, 4, 5, chap. IX). Pour autant que s'applique la juridiction des juges de pais sur cette sphère (§ 5, chap. VIII, 5, chap. IX, 6, chap. X), le cours de l'instance est également ici réservé aux cours rorales.

L'idée fondamentale, que l'instance supérieure de toute vie communale s'organise d'après le fait précis auquel elle s'adapte, et que l'indépendance des communes consiste précisément en ce que ce pouvoir supérieur ne s'étend pas plus loin que ne le commandent les circonstances, se trouve développée ici en des détaits spéciaux impossibles à rapporter complétement,

# §§11

#### LA CONSTITUTION DE LA CITÉ DE LONDRES

L'organisation municipale de la cité de Londres peut former comme un appendice qui termine l'exposé de la constitution municipale. La position de Londres vis-à-vis de la constitution générale de l'Angleterre fut de tout temps anormale par suite

amenin Carolo

de la grandeur démesurée de cette ville, par suite de la réunion en masse du commerce et de l'industrie qui y eurent en tout temps leur siége principal, et par suite enfin de l'inclination, qui en découlait, de former des classes municipales exclusives et une constitution particulière correspondante, qui était en opposition avec la constitution du pars.

Dès Henri le commence l'indépendance croissante, en ce que la ville s'accorde avec l'Échiquier pour une somme à forfait, et demeure à la tête des villes, qui par une série de chartes se procurent une constitution judiciaire particulière et une administration économique. Lors de l'inauguration de Richard Cœur-de-Lion, on voit deux « bailifs » comme prévôts de la ville et bientôt après un « mayor » dont la nomination spéciale (élection) est accordée aux bourgeois par charte, 10 Jean. Sous Henri III on leur accorde aussi le pouvoir de nommer le shérif du petit comté de Middlesex. Depuis la naissance de la Chambre des communes. Londres marche à la tête des « cities » et « boroughs » avec lesquels le roi délibère de temps en temps sur les prestations de subsides et les droits sur les revenus. Dès le gouvernement d'Édouard III se montre cependant le penchant à l'organisation par classe. La propriété municipale réunie ici s'est groupée en guildes et corporations qui forment dans leur sein une classe de notables. Les efforts de ces guildes pour expulser la bourgeoisie (inhabitant citizens paying scot bearing lot) des élections municipales sont repoussés encore une fois sous Édouard III; mais la lutte intestine de la constitution par corps de métiers et de l'organisation communale, perdure dès lors, les métiers conservent une influence durable sur les élections municipales et acquièrent aussi de temps en temps des avantages légaux particuliers (1).



<sup>(1)</sup> Sur Thistoire de la constitution municipale de Londres, voy, la partie blistoirique. Un répretirée des anciences charies, musicipales se trouve en charootogique chez Mercewicher et Stephen's History of Boroughs, 1. III, pp. 238-64; blistoje, la commission d'enquête de 1833, elle aussi, a resultable Della Commission d'enquête de 1833, elle aussi, a resultable Della Commission de l'aussi et de la commission de l'aussi de la métropole. (Voy, le volume de tables v. Doudne, Southvarie et sur les guidles de la métropole. (Voy, le volume de tables v. Doudne.)

Ce n'est qu'en 1725 que la classe gouvernante réussit, ce que les Stuarts avaient vainement tenté, à imposer à la cité de Londres une constitution par laquelle elle était mise d'accord avec les institutions du restant du pays. L'indépendance de ces classes reposant sur le commerce et l'industrie, dans lesquelles s'accumulait peu à peu une immense richesse en capitaux, résistait néanmoins à la classe gouvernante dont la position reposait sur la propriété foncière, sur les institutions communales des districts, et sur le Parlement. Il s'en développa un esprit constant d'opposition dans la cité et un conseil communal toujours opposant, qui devient le cauchemar de la noblesse gouvernante. Avec le secours des canons, la mèche allumée, on introduisit, par 11 George Ier, c. 18, une nouvelle constitution : un acte pour régler les élections dans la cité de Londres et pour maintenir la paix, le bon ordre et l'administration de la ville, constitution dont le but immédiat est de mater le conseil communal désordonné, au moyen de la formation d'un collége stable de conseillers à vie (court of aldermen) et par le veto du « mayor » et des « aldermen » contre les résolutions du conseil communal. Une modification dans ce sens était d'ailleurs devenue nécessaire pour d'autres motifs, dans l'intérêt de l'administration de la ville elle-même. Précisément pour ce motif la constitution acceptée à contre-cœur subsista pendant plus de cent ans sans être attaquée, et a fourni aussi quelques éléments à la loi municipale de 1836. Les éléments principaux sont les suivants :

I. La constitution de la bourgeoisie repose sur une fusion spéciale de la constitution par corps de métiers avec l'ancienne constitution municipale. Les rapports cosmopolites de droit viril du siége du commerce du monde, entouré de masses de paroisses sans liaison, l'usage croissant des habitants aisés de

Parml les monographies on peut citer: G. Norton's Commentaries on the History, constitution and Charterial Franchises of the city of London, by E. Tyrrel, 1829, In 8°; et Pulling's practical Treatise on the laws, Customs and Regulations of the city and Port of London, 1849, in-8°. prendre leur demeure hors de la cité, dans des quartiers de la ville plus agréables et dans des parties rurales, avaient de bonne heure détruit ici les rapports de voisinage, le véritable lien de la cohésiou communale. L'élément capital ne pouvait être remplacé par la réunion périodique de masses électorales sans consistance pour un acte électoral. On cherchait pour ce moif à fonder par exception, en ce cas, l'association communale, en partie sur les circonscriptions municipales, en partie sur les guildes industrielles qui possédaient en elles-mêmes, plus encore par l'hérédité et par des institutions charitables importantes, que par l'excrece d'un même métier, une cohésion plus ferme et les éléments d'une administration constante. Il en naquit une fusion des plus artificielles de la participation aux métiers avec le droit civil municipal, dans les conditions suivantes :

1. La cité contient 91 (d'après un autre mode de calcul 69) grandes et petites guildes industrielles et commerciales (companies), y comprenant quelques-unes tombées dans une décadence complète et dont le nom seul subsiste encore. Elles sont énumérées séparément, avec des indications sur leur origine et leur organisation, dans le Report de la commission d'enquête de 1837. Seuls parmi elles les apothicaires forment une guilde exclusive, et trois ou quatre autres exercent les fonctions pratiques de la police industrielle. D'ailleurs la plupart portent seulement le nom d'un métier, et ni l'admission ni la jouissance des droits de la corporation ne dépendent de son exercice. L'intérêt capital de la participation à ces sociétés est plutôt la participation aux importantes caisses de secours et institutions charitables, ainsi que la participation aux fêtes périodiques du métier; 52 des « inns » (sociétés) ont encore leurs lieux de réunions particuliers (halls). La capacité de membre d'une guilde s'acquiert par la naissance, l'apprentissage (servitude) ou par l'achat qui contribue en certains cas aux avantages économiques.

La plupart des guildes possèdent encore un comité de la guilde (livery), dont les nombreux membres, lorsqu'ils possèdent en même temps le droit civil municipal, jouent, sous le nom de « liverymen », un rôle important dans la constitution «
de l'État. Moyennant le paiement du droit d'entrée, l'admission
dans la « livery » a lieu régulièrement sans difficulté, sauf les
« apothecaries » qui conservent leur nombre fixe, et les « cloth
workers » et « stationers » qui exigent quelques conditions
prélables. L'admission est, en général, devenue tellement une
formalité, que la commission d'enquête ne put fournir que
deux exemples de refus d'admission et pas de ces derniers
temps.

L'organisation externe des guildes comprend assez généralement un président, « warden » et plusieurs assesseurs, « assistants. » Douze des guildes, qui sont aussi, pourrait-on dire, les plus anciennes, portent le titre honorifique de « the honourable companies » et ont le privilége de fournir le « lord maire » on de le voir s'agréer à une d'entre elles. Les grands dignitaires et les pairs appartiennent aussi très fréquemment à l'une ou l'autre « honourable company ».

- 2. La capacité de bourgeois de la cité de Londres rfreeman », membre de la corporation, est, en règle générale, dépendante de l'admission dans ces companies, excepté les cas d'un hono-rary freedom accordés par résolution formelle de la corporation. Lorsque quelqu'un est devenu par naissance, apprentissage ou cahat, membre d'une company, il possède par là un titre (inchoute right) au droit de bourgeoisie municipale, qui lui est livré moyennant poiement d'un droit peu élevé. Ce droit de bourgeoisie municipale en soi donne le privilége de l'exemption des droits dans la cité et au debors, l'exemption de la presse des matelots; c'est la condition nécessaire du métier de directeur de ventes (broker) et de l'exercice du commerce de détail dans la cité; mais, dans ces derniers temps, elle n'est plus observée avec rizueur.
- 5. La bourgeoisie active, dotée du droit de vote, consiste donc: 1º pour certains objets dans la collectivité des presonnes qui unissent les deux conditions précédentes de « freeman and liveryman »; 2º dans d'autres buts des « freemen », qui unissent le droit civil à la capacité du « householder parjug soot



and bearing lot. » Par household (ménage) on antend la propriété ou la location d'une maison entière d'au moins 10 liv. de valeur locative depuis au moins douze mois avant l'élection. Par scot, on entend la contribution à toutes les dépenses municipales pour les églises, les paurves, le nettoyage des rues, les orphelins, la garde et les autres dépenses municipales, ou le paiement de 5 liv. pour quelques-unes d'entre elles. Par lot, on entend l'obligation de se charger des fonctions communales dans le district.

Pour le 1º, la bourgeoisie, établie dans les guildes des « freemen » et des « liverymen », forme dans son ensemble la « court of common hall », qui, comme telle, nomme chaque année les deux candidats aux fonctions de « lord mayor », les shériffs, le chancelier de la ville, les « auditors » et quelques autres employés.

Pour le 2°, les « freemen householders » forment une bourgeoisie héréditaire domiciliée, qui élit les députés municipaux et les « aldermen » d'après la division en circonscriptions municipales (wards). L'idée fondamentale de la fusion est donc que la représentation de la bourgeoisie active est accordée par districts, tandis que la nomination aux principales fonctions administratives appartient à la bourgeoisie dans sa division en guildes avec la coopération du collége des « aldermen » nommés à vie.

- II. La corporation gouvernante consiste dans le lord maire, le conseil et les députés municipaux dans l'ordre suivant :
- 1. Deux cent quarante députés municipaux « councillors, common councilmen», sont élus chaque année, le 22 décembre, par la bourgeoisie en activité des 26 circonscriptions municipales (wards). Les membres sortants étant rééligibles, le personnel est assez stable. Ils forment avec les « aldermen» » le corps délibérant pour l'administration du patrimoine de la ville et en même temps quelques comités administratifs (committees) dont les résolutions doivent cependant être confirmées par le plenum. Le nombre des députés municipaux est réparti entre les différents wards dans des proportions diverses.

- 2. Les 36 aldermen sont des présidents à vie et des représentants des 26 wards et forment comme tels un collége de magistrats (court of aldermen). Lors d'une vacance, le nouvel « alderman est élu par la bourgeoisie du district; le collegium possède cependant un droit de refus organisé avec art, contre lequel il y a appel au « Queen's Bench ». Les « aldermen » possèdent en même temps siége et droit de parler au » common council » et à la « common hall».
- 5. Le lord maire est en même temps président de la « court of aldermen, du « common council » et du « common hall ». Sa position comme chef de l'administration (III) est plus marquante dans cette organisation que celle de président du conseil communal.

III. Le personnel administratif municipal paraît ici dans les fonctions indépendantes, dans des directions essentielles de la représentation de la bourgeoisie, et spécialement :

- 1. Le lord maire comme chef de toute l'administration municipale, représentant de la reine dans le gouvernement civil de
  la cité, commissaire en chef de la milice urbaine, conservateur
  de la Tamise, « chief coroner » pour la cité, des « liberties »
  et pour le bourg de Southwark, « chief justice » de la juridiction criminelle de Newgate, et d'après les nouvelles institutions
  premier membre de la cour criminelle centrale, premier juge
  de paix pour la cité, comme tel jugeant en ressort de police à
  « Mansion house», et doté en outre d'un grand nombre de droits
  honorifiques. Il est chaque année du le 23 exptembre et seulement parmi les « aldermen », qui ont déjà rempli les fonctions de shérill. La « livery » nomme à cet effet deux candidats,
  parmi lesquels la court of addermen choisti.
- 2. Les deux shériffs (dont l'un agit pour Middlesex, tous deux pour Londres) forment une personne juridique. Ils sont élus par la «liver» (l'un régulièrement parm les « aldermen »), ils nomment chacun leur « under-sheriff », qui forment alors ensemble le « sheriff office » pour la cité comme comté incorporé et pour le comté de « Middlesex ».
  - 3. Le recorder, le premier employé jurisconsulte de la cor-

poration, est élu parmi les avocats les plus estimés; il agit comme syndic de a ville, comme juge dans la « central crimal court » et dans le tribunal civil municipal. Il est en même temps conseiller et avocat de la corporation et prend comme syndic de la ville part aussi aux sessions des « aldermen », du « common council » et de la « common hall ». Il est choist par la « court of aldermen », prête serment, est nommé à vie, ne peut être démissionné que sur procédure judiciaire pour incapacité ou mauvaise conduite « incapacity or misconduct ». Ilormis un traitement s'élevant actuellement à 2,500 liv., il reçoit des honoraires d'avocat pour la direction des divers procès municipaux et des avis légaux, et peut poursuivre sa pratique comme avocat. Son assistant, en une certaine mesure le second juge de la ville, est le « common sergeant».

- 4. Un « coroner » pour Londres et deux « coroners » pour Southwark sont nommés d'après d'anciens priviléges par le lord maire, et le conseil aura les droits et les devoirs professionnels ordinaires.
- 5. Les « aldermen » sont juges de paix ex-officio et tiennent à deux par tour de rôle comme juges de police, un tribunal de répression à Guildhall.
- 6. Le Chamberlain, chancelier municipal, est élu chaque année par l'ensemble de la « livery »; mais il est cependant usuel de continuer d'année en année celui qui a une fois été élu. Il possède, outre la direction suprème de la caisse de la ville, aussi certains pouvoirs de juridiction et règle l'admission des « Freemen».
- 7. En outre, la ville possède son « town clerk, city remembrancer, solicitor » et de très nombreux employés inférieurs non rémunérés.
- IV. Les principales branches de l'administration municipale sont, on peut le reconnaître aisément, en concordance avec les trois domaines principaux que le droit anglais attribua dès l'origine aux corporations, mais plus éténdus et plus forts que d'habitude:
  - 1. Une administration municipale économique sous la direc-

tion principalement du conseil communal, pour lequel le chancelier municipal chamberlain est le fonctionnaire principal et qui possède, dans les grands biens appartenant à la ville dans la province irlandaise d'Ulster, un fonds encore très solide.

Elle embrassait déjà, lors de la commission d'enquête de 1833, un revenu annuel de 150,000 liv. Un apercu des revenus des quatre dernières années, ainsi que des dettes municipales, se trouve aux Parl, pap. 1858, nº 350, XLVIII, 305, Annuellement on donne un nouveau relevé. L'administration des biens que la ville possède en Irlande, est soumise à un comité spécial du conseil communal, portant le nom de « Irish Society ». En outre, la corporation administre un grand fonds particulier, destiné à l'entretien des « London » et « Blackfriarsbridge ». Le chancelier administre un fonds particulier des orphelins, « orphan's fund », qui se montait originairement à 750,000 liv., 5 et 6 Guill., et Marie 10; 21 Geo. II, c. 29; 7 Geo. III, c. 37. Ainsi subsistent, par suite de différents actes spéciaux et locaux, encore autant de fonds séparés et de comptes séparés sons l'administration du chancelier, que les comptes de la chancellerie au sens le plus étendu dépassent par an 1,000,000 de liv.; mais il ne faut pas les confondre avec les frais ordinaires de l'administration courante de la ville.

2. La police administrative, y compris l'administration ordinaire des prisons, sous la « court of aldermen »; tandis que les « aldermen » isolément exercent tous les pouvoirs des juges de paix ; il y faut rattacher étroitement des branches importantes de la nolice industrielle.

La police administrative est soumise à la « court of aldermen » qui établit assez promptement des agents rémunérés. Plus tard on se résolut à transformer, d'une manière complète, les « metropolitan policemen », et l'on établit, à 'et effet, un directeur particulier rémunéré de la police municipale (commissioner) (au traitement de 1,000 liv. par an). L'organisation de la police fut ainsi centralisée davantage, tandis qu'auparavant l'organisation des patrouilles de nuit, dans chaque district, dépendait de « l'alderman » et du « common



council of the ward ». Les frais sont couverts par un « ward
rate », au recouvrement desquels coopérait encore le « common council » du district. Il s'y rattache d'abord l'administration des prisons municipales, soumise à la « court of aldermen ». En outre, la corporation exerce une police des marchés
et de l'industrie. Sans compter les marchés particuliers, la cité
tient marché ouvert à chaque semaine; en outre, la charte de
Charles l'a reconnu aux « freemen » un droit exclusif au commerce de détail dans la ville. — Tous les courtiers à Londres
doivent être bourgeois et licenciés par la « court of aldermen ».
Il s'y ajoute une police industrielle sur le commerce de charbons, le mesurage de grain, les porteurs (porters), etc. Le port
de Londres est en partie soumis au lord maire, en partie au
« navigation committee » du conseil communal.

5. La justice civile et répressive municipale. La dernière est maintenant fusionnée avec la juridiction pénale répressive des . comtés voisins, dans l'intérieur de la grande circonscription de police de la métropole par la centrale « criminal court ». Dans la commission rédigée à ce sujet par le lord chancelier, le lord « mayor » est encore nommé, à titre honorifique, à la première place, mais cependant sans prendre part active aux affaires judiciaires. Sur la manière de juger les cas particuliers, les juges rovaux de la commission ont coutume de s'arranger avec les juges de la ville, de manière à ce que ces derniers se chargent du jugement des moindres cas, dans une section particulière du tribunal. Parmi les tribunaux civils municipaux avec jury civil subsistent encore en pratique le lord « mayor's court » et la « sheriffs court ». L'ancien grand tribunal de la ville, the court of hustings, est nominalement tenu par le « mayor » et les « aldermen, mais il est hors d'usage, parce que l'ancienne organisation des tribunaux, devant le juge et la commune, n'est plus applicable. Mais la lord « mayor's court » est, au contraire, encore pratique. Elle est tenue (au nom du lord maire) par le « recorder » pour les affaires personnelles ou mixtes. d'après le droit commun sans restriction quant au montant, et avec des pouvoirs particuliers d'écouter les demandes formées

au dehors (foreign attachment). Il a aussi une juridiction équitable et un pouvoir répressif dans les cas relatifs aux coutumes particulières de Londres. L'appel peut passer à une commission spéciale nommée par la reine, qui est parfois nommée et passe de là à la Chambre des lords. Concurremment avec cela est le pouvoir de la « sheriff's court », mais il se restreint cenendant à la procédure civile d'après le droit commun. Par 45 et 46 Vict. c. LXXVII, la « sheriff's court » est essentiellement ramenée au même pied que les nouveaux tribunaux de district. Pour le service du jury dans ces cours civiles on forme des listes de district des « substantial householders » des divers « wards » formés par l'entremise de la « court of aldermen ». Sans doute à cause du tarif peu élevé des droits, la direction de la procédure dans les cours civiles était jusqu'ici confiée à quatre avoués particuliers, les « common pleaders » qui achetaient leur position. La cour peu pratique du chancelier. « chamberlain's court », subsiste également encore pour certaines affaires d'héritage, de tutelle et difficultés en matière d'apprentissage (1).

L'administration des pauvres forme aussi dans la cité un système communal particulier, qui est assimilé par la nouvelle digislation au système ordinaire des associations des pauvres de districts (§ 12, chap. VIII). Pour les canaux d'écoulement des eaux, le pavage, l'éclairage, etc., il y avait de nombreux actes locaux dont, en 1855, on forma un nouveau système communal séparé par le « metropolis management act » (§ 4, chap. IX).

Quelque consus que puisse paraître à l'étranger le conglomérat de la constitution de la cité, avec ses 500 actes locaux et ses innombables chartes municipales de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes, ce n'en étaît pas moins jusqu'ici un phénomène majestueux de la vie anglaise: le maintien des institutions communales avec les éléments d'une grande ville, qui paraissaient détruire saus reméde les liens de voisi-

<sup>(1)</sup> Monographies: T. Lewis Treatise on the sheriffs court, 1833, in-8°; H. Ashley's Attachment in the mayor's court, 2° édit., 1819, in-8°, etc.

nage des habitants et détruire la vie communale. A la manière de l'organisation municipale et de l'administration des préfectures françaises, il serait assurément très facile de donner à un étranger un tableau intelligible de l'administration métropolitaine, de ses finances et de sa dette publique. C'est une preuve de force vitale interne, qu'il n'en soit pas encore aiusi pour Londres, bien que le sentiment d'une grande partie de la population y pousse d'une manière évidente. Si même le « métropolitain district » qui l'entoure, forme une préfecture de police, si l'administration des pauvres, le système de police de la voirie et de l'hygiène publique s'affadissent dans le nouveau système du gouvernement, la cité dans son essence est encore demeurée sans changements. L'acte local 12 et 13 Vict., c. 94 se restreint à prendre la base de la bourgeoisie pour les élections des « aldermen », députés de la ville et fonctionnaires de district, en les faisant concorder avec le droit général, de manière à ce que tout propriétaire domicilié d'une maison, d'un magasin, d'un comptoir, d'un siège d'affaires ou d'une boutique ait le droit électoral, s'il est « freemann », indépendamment des autres conditions. Les autres projets plus étendus d'enlever à la ville la police, d'établir des membres jurisconsultes dans le magistrat, d'abroger le collége indépendant des magistrats, de faire élire tous les employés par le conseil communal, etc., ont été jusqu'ici rejetés.

# I. — NOTE SUR LES RAPPORTS DES « LIVERYMEN FREEMEN » ET « HOUSE ROLDERS ».

Les inergymen son les membres ordinaires des guildes. En 1501, d'apprès un rapport officiel du conseil communal, on complait 51 guildes avec 1,488 liverymen; en 1725, 61 avec 8,314 liverymen; en 1832, 78 avec 12,080 liverymen. La commission d'enquête considère 69 guildes comme existant encore en fait, et les divises, sous le rapport industriel, en trois groupes.

Celles qui exercent encore un contrôle efficace sur l'exercice de leur métier. Il n'y a sous ce rapport que les apothicaires et les oriévres.

<sup>2.</sup> Ceux qui ont encore le droit de rechercher les denrées avariées et

quelques pouvoirs de police industrielle : les apothecaries, stationers, gunmakers, founders, sadiers, painters, pewterers, plumbers, parmi eux beaucoup n'ayant que des pouvoirs nominaux.

 Ceux dans lesquels un Industriel est obligé d'entrer, avant qu'il puisse exercer le métier correspondant dans la cité: a pothecarie, broners, penterrers, butchers, borbers, bokers, sadiers, painters, stainers, plumbers, inuholders, founders, poulterers, cooks, recuers, scrieners, farrisers, speciacle-makers, clockmakers, silk-thourers, distillers, tobacco-pipe moders, cornen.

Anciennement on avait certainement eu l'intention de faire des liverumen une sorte de notables. D'après une résolution de la court of aldermen du 27 juillet 1697, personne ne devalt entrer dans la livery d'une honourable company sans posséder une fortune de 1,000 liv.; dans celle d'une company inférieure, 500 liv. Mais petit à petit la seule condition rizoureusement exigée fut le paiement du droit d'entrée; l'exercice exclusif d'nn métier de la ciasse nº 3 ne fnt jamais maintenu avec rigueur et est aujourd'hui assez oubiié, sauf chez les apothicaires. Les pouvoirs en matière de police industrielle de la classe nº 2, forment une sphère très étroite. C'est ainsi que la participation aux fêtes et aux sociétés de secours demeure le principal indice de participation. Les secours consistent en pain, viande, logement, instruction scolaire, subsides, soins en cas de maladie, institutions hospitalières, pour lesquels les vingt guildes les pius Importantes dépensent annueliement plus de 62,000 liv. Sauf pour les apothicaires et les carmen, la maiorité des membres de la guilde n'appartient même pas réellement au métier. dont la guilde porte le nom sur la rédaction des listes, (Voyez 5 et 6 Vict., c. 18, § 20.)

2. Les freemen sont les membres des corporations municipales pourvus de lettres patentes. Le nombre des freemen est important. La commission d'enquête trouva que, dans les quarante dernières années, environ mille lettres patentes de bourgeoisie avaient en movenne été accordées par année, mais ne put pas donner exactement le nombre des freemen existants en ce moment. Tous les householders ne sont pas, loin de là, freemen. Mais au contraire, il y a beaucoup de freemen non résidants, seulement les droits de bourgeoisie dépendant du domicile sommeillent (par exemple l'exemption de l'octrol) aussi longtemps que le freeman habite au dehors. -- Pour l'exercice de la piupart des droits politiques, la bourgeoisic se divisait des l'époque normande en vingt-quatre wards, circonscriptions municipales, avec des droits analogues à ceux d'un hundred. Par résolution parlementaire, 17 Ric. II. il y eut un vingt-cinquième ward, par suite de la division de Farringdon, et plus tard encore un demi-district. Par charte, 1 Ed. III et patente 4 Ed. VI, le roi concédait aux bourgeois, the villa, manor and borough of Southwark, ce qui forma, par résolution du couseil, une vingt-sixième circonscription municipale, le quartier des ponts à l'extérieur, bridge ward without. Chaque quartier de ville possède un alderman comme président de district; celui pour le quartier du pont n'existe que nominalement, chaque alderman de Londres ayant par ancienneté le droit de se choisir ce quartier in partibus et de le conserver sa vie durant. La vacance qui en résulte dans les vingtcinq autres aldermen est alors complétée par une élection suivante. En outre les quartiers sont de très inégale grandeur, spécialement dans l'ancienne partie de la city, sethis the valls, plus petite que les circonscriptions extérieures, victiou tit veuils. Dans la majorité des vears di l'existe des subdivisions en precint dans cles buts électoraux, qui s'entre-croisent de nouveau vare les paroisesse dans une grande confusion. L'elderman et les députés municipatux appartenant à chaque vard forment dans certains buts un commo council of the vard, une commone plus restreinte, pour laquelle spécialement existe un inquest jury de la forme d'une court let. Tous les inhabitants (houveholder) de cette circonscription plus d'roite participent à certaines affaires communales, à d'autres seulement ceux qui ont une location de 10 liv. si même ils ne sont pas bourgeois.

3. Les droits politiques reposent sur une combinaison des qualités antérieures avec un ménage indépendant (household). D'après la loi 11 Gco. I. c. 18, chaque électeur doit aux élections parlementaires et à celles du mayor, du sheriff et du chancelier, jurer « qu'il est un freeman et un liveryman depuis douze mois. » Pour les élections des aldermen et des common councilmen le votant jure, au contraire, qu'il est « un freeman et un householder «, et la loi prescrit alors plus minutieusement encore, les exigences de. household, scot and lot. Le droit électoral parlementaire fut, à la sulte du bill de réforme, conformément à la règie fondamentale ordinaire, accordé aux liverymen et en outre à tous les householders ayant une location de 10 liv. -Un relevé des circonscriptions municipales, avec le nombre des aldermen qui s'y rapportent, et des députés municipaux, avec le nombre de toutes les personnes taxées pour l'assistance des pauvres dans chaque paroisse, le nombre des électeurs parlementaires en indiquant spécialement les liverymen et le nombre des électeurs municipaux, se trouve aux Parl. Pap., 1859, nº 22, t. XI.II. pag. 517; une statistique topographique de la cité, dans le Statistical Journal, t. VII, pag. 69 et suivant, Pour une population d'environ 120,000 habitants dans la cité elle-même, l'ancienne ville avait en 1850-51 non moins de 20,512 votants pour le Parlement; parmi eux 7,312 liverymen et 13,230 householders, c'est à dire locations de 10 liv. et plus; les derniers en majeure partie dans des habitations hors de la cité. Le nombre des personnes autorisées à voter aux élections municipales est calculé dans chacun des 26 wards, et en somme il est de 5,817 liverymen.

II. — NOTE SUR LES POUVOIRS DES « ALDERMEN » ET DU CONSEIL, DU « MAYOR «, DU CHANCELIER ET DES AUTRES EMPLOYÉS DE LA CITÉ.

Les pouvoirs des aldermen et du conseil sont ici plus concentrés que pour d'autres corporations municipales, spécialement :

 Un pouvoir de décider des modifications de la constitution de la corporation dans une étendue bien plus grande que généralement. Ce pouvoir plus étendu reposalt originairement sur la coutume, plus tard il fut reconnu par la loi et il est encore exercé.

- Le common council gère la calsse de l'État et possède l'administration exclusive de la grande propriété foncière de la ville.
- Il a des administrations spéciales comme les London and Blackfriars bridge, la navigation de la Tamise, le mesurage du grain, le commerce du charbon. etc.
- 4. L'élection de très nombreux employés, du commos serjenat, tons clerk, judges of shriff y count, convoirer à untres employés financiers et de la police. Les altèrmes devaient déjà, d'après 17 Ric. II, c. 13, ne pas être dius amellement, nais rester en fonction jusqu'à ce qu'il se nissant cloiragnes par un moill important. Leur droit de vate contre les résolutions des députés municipaux, 11 Geo. 1, c. 8. En outre, lis forment une partie autorisée à volter du commos council, et sont en ce sens compris dans son sein. En outre ils forment maintenant dans leur ensemble une court of aldernes avec des droits indépendants, spécialement : l'és juger de la valeur des ciections des aldernes, conseillers municipaux, et de quedques employés montéjaux; 2º avec le droit indépendant de disposer de l'argent de la caisse de la ville; pour ce domantie ils ont cependant en pratique l'abalitude de se restreindre aux dépenses de police et aux affaires des juges de paix; 3º les liences des courtiers; à monnaitant de quélques employés de justice et de 1a police.

Tant dans la court of aldermen que dans le common council, des affaires importantes sont attribuées aux committees, partie permanente, standing, partie nommée. Ils sont généralement formés d'après le principe, de réparite plus également entre les membres des divers quartiers. Dans quelques comités administratifs on distribue de petits jetons de présence, qui sont considérés comme moyens très efficaces. La commission of corporations isaviry, renarque déjà accessoirement, que les classes les plus distinguées ne prennent presque pas de part à l'administration de la cité, ce dont ill n'a pa jusqu'el résulté d'abus positif que l'on plut remarquer.

L'élection du lord maire est généralement soulement nominale, les irrepranc observant en général l'ordre d'auclement é, el la cour des oldermen choisissant le plus anciennement en service des deux personnes présentées. Il touche un traitement de 8,000 liv., jouit de la résience officielle, et a l'usage des équipages de la ville. Cependant les dépenses houndfiques dépassent ses revenus pour une somme importante. Son litre houndiques des passent ses revenus pour une somme importante. Son litre houndiques de créé beronnet à l'inauguration d'an souverain ou lors de la naissance d'un herliter du trône. Dans les affaires judicialres et dans beaucoup de branches de l'administration de la police sa position en qualité de chef est seulement nominale.

Le chanceller (chamberlain) doit entre autres diriger la poursuite pénale contre les personnes qui dirigent un commerce de détail dans la cité sans avoir acquis le droit civil. Sa rémunération fixe comporte 1,000 liv. et ses gains sont encore plus élevés par suite des intérêts qu'il rettre des fonds qui restent souvent pendant de longues périodes de temps entre ses mains.

Les employés de la ville, très nombreux d'après l'ancienne constitution

corporative, sont divisés en neuf classes : 1º les aldermen et les employés supérieurs avec pouvoir législatif; 2º les employés des cours de justice; 3º les employés de la police municipale : 4º les employés des prisons municipales; 5º les employés aux bâtiments municipaux; 6º les employés à l'administration de la propriété municipale; 7º les employés inspecteurs des marchés, douanes, jaugeurs de charbons, et autres branches de la police industrielle; 8° ce qu'on appelle le household of the lord mayor, c'est à dire les employés inférieurs, qui se répartissent de nouveau entre les différentes branches de l'administration municipale: 9º divers employés, en cas de cortéges officiels, etc. Le droit de nomination est très différemment réparti : enire le conseil communal, la court of aldermen, la court of common hall; quelques-uns sont nommés par des comités administratifs, d'autres par des employés supérieurs, parmi lesquels lls servent; quelques places peu nombreuses restèrent achetables jusqu'en ces derniers temps. La représentation municipale était d'autant plus portée à organiser les emplois qu'elle devait conférer d'après les formes d'une assemblée distribuant les fonctions, à l'exception des employés judiclaires et du town clerk, Depuls 1816 les employés municipaux ne sont nommés par le conseil que pour un an : mais ils sont régulièrement continués après ce délai. A chaque vacance un committee a coutume d'être formé pour en examiner les devoirs et faire rapport sur le point de savoir s'il ne faut pas abroger les fonctions, ou les unir à d'autres, ou modifier le traitement, etc. Le Report de la commission d'enquête de 1837. pag. 10, vante cette institution comme la source de réformes importantes et de matériaux pleins de valeur sur les fonctions municipales : « L'histoire d'aucune autre corporation ne donne un témoignage aussi honorable de la vigilance, du bon sens et de la justice d'un corps électoral, »

#### III. - NOTE SUR LES PROJETS DE RÉFORME.

Les projets de réforme parissent à bandonnés pour le moment. Les debats montreal fort clairment les progrès de l'opinion publique, inclinant vers une constitution municipale l'anagaise. Le nouveau projet de loi, a Bill fer le better regulation of the corporations of the city of London, se trouve content dans les Parl. Pap., 1858, n° 8, 86, 1.111, pag. 243, 275; Jes procès verhaux des débats à ce sujets, se trovvent au 1. X1, pag. 673. Due ville, qui ne posède plus de liens de vioisinage, mais n'est plus qu'un rendez vous de jour pendant les beures d'affaires, pour les marchands et gens de métier, leurs tenueurs de livres et leurs commis et serviteurs, ne peut pas se traite d'après le type ordinaire d'une administration de l'Estat modernisée!

#### IV. - NOTE SUR LES RAPPORTS DE LA CITÉ AVEC LA METROPOLE

Let rapports de la corporation, la cité aree les communes entronnantes, qui forment avec elle le Londres au sens géographique, la métropole, ont déjà été examinés, quant à la police (chap. IV, sect. VI, § 5). Ces environs sont une accumulation de paroisses, anciens villages, seigneuries, faubourgs, liberties, groupés pour la plupart en bourgs parlementaires électoraux.

Parmi eux il faut citer, la cité indépendante de Westminster et le bourg de Sonthwark subordonnés à la cité de Londres, comme une ville médiate, Pour ces environs il y a comme base de la constitution ordinaire de paroisse, de district et de comté (parish, sessional division, quarter sessions), en partle aussi des institutions municipales par des actes locaux. Les rapports de commerce réciproques, nécessaires entre ces masses d'hommes et de maisons, qui cependant sont en fait rattacbées l'une à l'autre comme quartiers d'une grande ville, ont formé beaucoup de liens embrouiltés, qui ont été ensuite, tantôt dissous, tantôt détruits par une longue série de lois particulières. Une institution commune, qui date de 1592 et a été étendue dans la génération suivante à un grand nombre de paroisses, était le système de la tenue. des registres de l'état civil, sous le nom de bills of mortality. Il en dépend l'expression souveut répétée, dans les bills of mortality, pour exprimer à l'intérieur de la métropole, dans laquelle la tenue de ce registre de l'état civil était prescrite; à sa piace ont été mises récemment d'autres institutions, Dans ces derniers temps il v a eu pour ce cercle étendu de grandes institutions communes : ainsi une cour criminelle centrale qui embrasse complétement tout ce domaine : une police métropolitaine avec des fonctions de juge de police (ch. IV, sect. VI, § 5) comprenant la métropole, sauf la cité; un système communal pour l'assistance des pauvres (ch. VIII, § 12); un système de canalisation commun; des ordres sur la police des bâtiments, etc. (ch. IX. § 4). On en pourrait former le thème d'un écrit très étendu. Déià plus tôt Joseph Fletcher, dans le Journal of the Statistical Society, a donné des résumés très instructifs : 1° sur les limites, l'étendue et les divisions des administrations particulières de la métropole, t. VII, pag. 69, 103 ; 2º sur la constitution et l'activité des cours criminelles municipales, t. IX, pag. 289; 3º apercu statistique des institutions municipales pour pavage, éclairage et nettoyage des rues et places publiques de la capitale, t. IX, pag. 204, Un relevé de l'étendué et du coût des rues de la métropole, Parl, Pap., 1857. 1'\* sess., n° 8, t. XIII, pag. 141. Un apercu général sur les rapports des élections parlementaires, Parl. Pap., 1854-55. Le metropolitan district forme hult cercles électoraux municipaux distincts (parliamentary boroughs). En outre il y a encore cinq paroisses isolées et localités du comté de Middlesex, sent pour le comté de Surrey, six pour le comté de Kent. Pour ces districts on indique les populations et le nombre des maisons habitées d'après le recensement de 1851 et les revenus annuels en propriété foncière : 1° d'après la taxation à cette époque pour la taxe sur le revenu; 2 d'après l'évaluation en taxation pour le county rate de 1855; 3° d'après la taxation pour la taxe des pauvres en 1851-52.

|         |            |   | A REPORTER. |  |   |   | 127,211 | 1,064,267 |         |           |
|---------|------------|---|-------------|--|---|---|---------|-----------|---------|-----------|
| -       | Finsbury   |   | ٠           |  | ٠ | ٠ | ٠       |           | 37,353  | 323,830   |
| Borough | Marylebon  | e |             |  |   |   |         |           | 40,513  | 370,957   |
|         | Westminste |   |             |  |   |   |         |           | 24,755  | 241,611   |
| Cité de | Londres .  |   |             |  |   |   |         |           | 24,590  | 127,869   |
|         |            |   |             |  |   |   |         |           | MAISONS | DABITANTS |

14

|           |             |       | R | POR | T  |    |  | 127,211 | 1,064,267 |
|-----------|-------------|-------|---|-----|----|----|--|---------|-----------|
| Borough   | Tower Han   | alets |   |     |    |    |  | 75,710  | 539,111   |
| _         | Southwark   |       |   |     |    |    |  | 23,751  | 172,863   |
|           | Lambeth     |       |   |     |    |    |  | 40,317  | 258,808   |
| _         | Greenwich   |       |   |     |    |    |  | 14,383  | 99,365    |
| Paroisse: | s isolées . |       |   |     |    |    |  | 34,714  | 228,991   |
|           |             |       |   | To  | TA | ե. |  | 306,088 | 2,363,405 |

- Il faut encore rappeler, de crainte d'erreur dans l'organisation communale, que la métropole présente un système communal quadruple :
  - 1. La constitution corporative de la cité proprement dite, ch. V, § 11.
- La constitution de la police pour la métropole, ch. IV, sect. IV, § 5.
   Le système de l'administration des pauvres de la métropole, ch. VIII, § 12.
  - 4. Le système des égouts de la voirie de la métropole, ch. IX, § 4.

## CHAPITRE VI

### L'ORGANISATION DE LA MILICE

### 8 1

## L'ANCIENNE ORGANISATION DE LA MILICE

L'organisation de la milice forme la dernière et aujourd'hui la plus en décadence des anciennes institutions du « self government», offrant un caractère de constitution par district, ne subsistant que pour les comtés seulement, et celles des villes ayant le rang de comté.

L'organisation militaire s'adaptera nécessairement partout de la façon la plus intime à l'état du pays, d'après les rapports de propriété, les coutumes et les inclinations des peuples. L'Angleterre, sous ce rapport, fitt toujours isolée. Elle s'était, plus longtemps que les autres branches germaniques, opposée durant l'époque anglo-savonne à la transformation des anciennes milices populaires en une armée permanente de chevaliers, et pour ce motif précisément, elle était soumise au nouveau système de œuerre.

La conquête normande apporta au nouveau système militaire une rigueur, une précision et une universalité qui n'exista au même degré dans aucune autre partie de l'Europe. Le sol tont entier se transforma en un élément de solde pour le maintien d'une armée permanente de milites montées, qui sont commandées par des seigneurs normands, pourvus de commission du roi et dans une dépendance rigoureuse vis-à-vis de lui. Mais, en Angleterre, ce système est renversé plutôt que sur le continent, c'est à dire que les éléments de propriété qu'il implique persistent, tandis que les éléments militaires disparaissent, ou ne restent qu'un nom et un titre pour les droits de propriété et les devoirs en matière d'impôts. L'Angleterre n'avait plus besoin, après que les dangers des invasions danoises enrent cessé, d'une armée défensive permanente, hormis sur quelques limites, qui conservèrent encore durant des siècles une constitution militaire différente. Déjà Henri II se résolut pour ce motif au rétablissement de l'ancienne milice du comté par ordonnance administrative, I'« Assize of arms » 27 Henri II, par laquelle firent appelés au service auxiliaire de fantassins les moindres francs-tenanciers et habitants des villes (liberi homines). Ce n'est que cent ans plus tard que vient, avec l'assentiment du parlement, le stat. Winchester, 15 Éd. I. c. 6, qui taxe les « liberi homines » canables de porter les armes, de quinze à soixante ans, d'après leur fortune, et les répartit en 5 classes de 15, 10, 5, 2 à 5 et moins de 2 liv. sterl. de rente foncière. On ne peut nier que le premier but de cette milice ne soit principalement le maintien de l'ordre intérieur de l'État. Elle apparaît donc dès l'origine comme mélée à une loi plus sévère sur la police du pays. Les deux constables qui doivent être nommés dans chaque comté, ne sont pas seulement des officiers actifs, mais encore des employés attachés à la conservation de la paix. aux enrôlements et aux revues, et les anciens constables des localités se subordonnent à eux comme « under constables ». Le shériff est le chef de l'administration courante, tous les commandements actifs reposent, tant pour les milices du comté que nour les milices féodales, sur la commission rovale. L'influence des parlements arrache au roi l'assurance formelle que les milices des comtés ne seront pas employées à d'autres objets. c'est à dire hors du royaume, ni en temps ordinaires hors du comté. 1 Ed. III. stat. 2, c. 5-7; 5 Ed. III, stat. 5, c. 8.

Cela ne fit cesser ni les inclinations guerrières ni l'exercice militaire de la grande propriété foncière; mais une division du travail se présente alors, ensuite de laquelle le service de la grosse cavalerie est rempli spécialement par ceux quis en sentent

la vocation et le goût, et particulièrement par les cadets, moyennant une solde; tandis que les fiefs de chevalier contribuent également pour fournir cette solde. Moyennant un bon prix on trouva alors aussi dans la milice du comté, des fantassins pesamment et légèrement armés, des archers à pied et à cheval. qui se rattachèrent à l'ancienne chevalerie féodale et attribuèrent à l'armée anglaise une plus grande mobilité, utilité dans le service de garnison, applicabilité à une grande distance, et une habileté toute particulière dans l'attaque avec les armes de jet. Depuis Édouard les cette fusion des milices féodales et des comtés se consolide. Sous Édouard III et par le génie du Prince Noir se trouve ainsi constitué un nouveau système tactique et stratégique. Le soldat de pied, que la milico féodale ne savait employer que comme varlet d'armes, paraît comme arme séparée, et le rapport de l'homme pesamment armé à l'homme légèrement armé, du cavalier et du fantassin. n'est plus celui de maitre à serviteur, mais d'officier à soldat. La propriété, les habitudes belliqueuses et l'ancienne contume honorifique font cependant, des plus grands vassaux de la couronne et des petits vassanx experts en guerre, les conducteurs naturels des compagnies et des escadrons qu'ils se formaient, par contrat de solde avec la couronne, parmi leurs sujets, voisins, serviteurs, fermiers et autres gens belliqueux de la milice. du comté, et qui pour ce motif précisément étaient encore qualifiés de l'ancienne dénomination de suite (retinue). Assurément la gloire et l'éclat de cette organisation militaire disparut enfin, au dehors par la fin de la guerre avec la France, au dedans par la guerre trentenaire des deux Roses.

Durant la période des Tudors la puissance royale fut rétablie dans l'organisation des milices; l'organisation des bandes armées de la noblesse fut sévèrement réprimée. Le seul armement légal du pays est alors la milice. Les pouvoirs militaires du shérif passent toujours plus régulèrement à un commissaire royal permanent, le (lord) lieutenant. Le système d'armement est modifié conformément aux nouveaux besoins; il n'y a sous les Stuarts plus du tout de levée régulière répartie selon la caste.

A l'époque des guerres civiles la levée des milices fut, on le saite le signal du commencement de la lutte. La guerre est ensuite poursuivie durant quelques années entre les nobles campaguards, les fermiers armés, les valets et des milices à moitté disciplinées, mais enfin terminée par une armée permanente, d'après le modèle de Cromwell.

Sous Charles II les anciennes milices sont restaurées d'autant plus ardemment, ainsi que les pouvoirs royaux sur la milice, et réglées par un cens élevé, 45 Char. II, c. 6; 45 et 14 Char. II, c. 5; 15 Char. II, c. 4. La milice n'est plus dès lors qu'une organisation dans l'intérèt de la classe gouvernante. D'après la loi principale, 15 et 14 Char. II, c. 5, § 2, le roi nomme le « lord lieutenant » dans chaque comté, (county of city) ou district analogue. Celui-ci lui présente une série de « deputy lieutendants » à fin de confirmation sous réserve du droit royal d'ên nommer aussi lui-même ou de les démissionner. Le « lord lieutenant » répartit les patentes d'officier (commissions) aux colonels, majors, capitaines et autres officiers. La charge de la milice est répartie d'après le cens suivant (§ 5), dans lequel les proportions de 20 liv. et 40 sch. en « freehold » du moyen âge ont été plus que vingtuplées.

- Les possesseurs de 500 liv. de rente foncière ou de 5,000 liv. en autre propriété (non compris le mobilier) fournissent un homme armé à cheval; pour une fortune plus élevée la proportion augmente.
- Les propriétaires de 50 liv. de rente foncière ou 300 liv. de fortune mobilière (non compris l'inventaire de l'exploitation) fournissent un homme armé à pied; pour une fortune supérieure relativement plus.
- 3. Les propriétaires de moins de 50 liv. de rente foncière ou de 500 liv. de fortune mobilière sont obligés par les « constables » de contribuer pour une cotisation équitable.

Ponr taxer les pairs, le roi nomme une commission spéciale d'au moins douze pairs, qui font part de leur taxation au « lord lieutenant. » Nut ne doit servir en personne, mais peut présenter à l'approbation du capitaine un remplaçant (§ 25). Pour créer des munitions et pour d'autres besoins de la guerre et autres frais le « lord lieutenant » et les « deputy lieutenants » peuvent décréter une taxe foncière dans le comié, mais elle ne peut pas dépasser un 1/4 du montant mensuel de la taxe foncière de l'État, telle qu'elle était autrefois établie par 12 Char. II, c. 29.

Des lois dans ce sens er répétent plusieurs fois d'une manière assez monotone au dix-huitième siècle. La milice ainsi organisée ne devint cependant jamais une institution vivante, et se montra, dans les luttes contre le prétendant, un armement très diable, inapplicable à son but par sa difficulté d'action et sa cherté. En 1786, la menace de l'invasion d'une armée française avait conduit à la loi de milice un peu plus sévère, 50 Geo. II, c. 28, qui plus tard fut de nouveau remplacée par la loi étendue 26 Geo. III, c. 407; celle-ci le fut elle-même par celle 48 Geo. III, c. 90, qui fut jusqu'à notre époque comme le gode et la base du droit de milice (1).

§ 2

LA LOI SUR LA MILICE DE 1802, 42 Geo. III, c. 90.

Les lois de milice du dix-huitième siècle renferment si régulièrement et si constamment les linéaments de la constitution et de l'administration, que presque chacune d'elles semble la codification des précédentes. Les lois principales sont des manifestations du Parlement, qui doivent exprimer le bon vouloir de revivifier la milice en léthargie. Cela eut effectivement lien

Yoyez l'histoire de l'organisation militaire aux diverses périodes dans la partie historique. Elle se complétera depuis la révolution française du 83 de ce chapitre.

La littérature du droit de milice a été de tout temps sans importance; les écrits du dix-neuvième siècle sont des compilations des lois sur la milice, et ont même vieilli comme tels pour la majeure partie. Voyez Saunders, Militia Lau; et parmi les ouvrages d'érudition, Grose's Military Antiquities.

par les dangers imminents des guerres avec la France. Mais après cela commence au dix-neuvième siècle une série de lois, qui ont plutôt le caractère de protestations et de réserves, c'est à dire qui suspendait la milice réelle, avec cette reconnaissance, qu'il en devait au fond être autrement. Sous ces réserves la loi de la milice de 1802 est demeurée la base fondamentale de l'institution pour un demi-siècle. Ses clauses très nombreuses et étendues peuvent se grouper sous les rubriques suivantes :

1. Nomination du lord-lieutenant (1), des « deputy-lieutenants » et des officiers. D'après la loi (§§ 2, 3), le roi nomme
dans chaque comté ou circonscription aualogue, un (lord) lieutenant avec le pouvoir « de convoquer, d'armer, de ranger en
ordre, de former et d'exercer», les compaguies de milice une
fois par au de la mauière prescrite par la loi. Il doit dans ce
but pommer au moins 20 ou plus de deputy-lieutenants parmi
les hommes domiciliés ayant le cens légal, pour l'administration de la milice, et les présenter à la confirmation du roi. Le
lord lieutenant nomme aussi le nombre convenable de colonels,
de lieutenants-colonels, de majors et autres officiers, et en
fournit l'indictation au roi. La personne ainsi désignée est défi-

(1) Le lord-licutement peut, en cas de vacance ou d'abbence du pays, être remplacé par tots deputy licutement, movementa untorisation royale et en cas de remise de patentes d'officier (loi sur la millee, § 3). Avec approbation royale un deputy licutemant pour sussi être nommé rise-licutement, ou licutenant pour une division particulière, 46 Geo. 111, c. 90, § 45; 55 Geo. 111, c. 65, § 9.

Ancun deputy-licutement on officier d'un rang supérieur à celui de licutement, no peut lêtre établi, aron q'u'i n'ait remis une spécification écrite de sa fortune légale au clerk of the peace. Celui-ci l'enregistre et envoie en janvier de chaque sannée un relevé des capacités au ministre de l'intérieur (\$\frac{1}{2}\$\) 1-13. Toutes les commissions doivent être publiées par le journal officiel, comme pour les officiers de l'armé permanente. Après la nomination ils doivent prêter les serments professionnels dans le délai de six mois devant les quarter sessions ou devant une cour royale. Un officier de l'étation par qui entre en activité sans qualification, encourt une amende de 200 liv., un capitaine 100 liv., et en outre l'accusé doit établir l'existence de sa propriété (\$141).

nitivement nommée, si le roi n'a pas refusé la nomination dans les quarante jours après le dépôt du rapport. L'officier de milice a pour position vis-à-vis des officiers de l'armée permanente, celle du dernier de son rang. Le roi peut ordonner par rescrit du cabinet le renvoi de tout « deputy lieuteuant » ou de tout officier (§ 117).

Le cas normal des officiers de milice (§ 6) est mesuré d'abord d'après la propriété foncière : « freehold, copyhold » on propriété foncière analogue, héréditaire ou viagère, ou en fermage de vingt et un ans (§ 11), d'après les degrés suivants : le « deputy lieutenant » 400 liv. de rente foncière; le colonel 1,000 liv.; le lieutenant-colonel 600 liv., le major 400 liv., le capitaine 200 liv., le lieutenant 50 liv. (ou un droit personnel à une terre de 1,000 liv. ou une fortune totale de 2,000 liv.), l'enseigne 20 liv. de rente foncière (ou un droit personnel à une terre de 500 liv., ou une fortune totale de 1,000 liv.), est mis sur le même rang que le propriétaire, l'héritier présomptif (heir apparent) d'une rente foncière du double ou d'une attente réelle (immediate reversion) du triple du cens. Est capable d'être capitaine, le cadet d'une personne qui possède le triple cens. Dans quelques comtés du nord et dans le pays de Galles les taux est moins élevé des trois quarts aux trois cinquièmes. -Dans les villes qui forment un comté pour elles-mêmes, le « deputy lieutenant » doit posséder 450 liv. de rente foncière ou 3,000 liv. de fortune; le chef de corps 300 liv. de rente foncière ou 5,000 liv, de fortune; le lieutenant 50 liv, de rente foncière ou la propriété personnelle d'une terre de 750 liv., l'enseigne 20 liv. de rente foncière ou la propriété personnelle d'une terre de 400 liv. Un pair du royaume et son héritier présomptif n'ont pas besoin de cens.

II. Effectif normal des compagnies dans chaque comté (1). La



<sup>(1)</sup> Les rapports de quotité dans la loi dévaient rester en vigueur jusqu'au 25 juin 1803 (loi sur la milice, § 20 et être ensuite fixés à nouveau à partir de ce terme, de dix en dix ans (§ 38, en tenant officiellement compte du cens décennal). Si dans la nouvelle fixation des quotités le taux total pour le

loi sur la milice § 19 (ainsi que cela avait déià eu lieu auparavant), détermine l'effectif normal des compagnies, - alors de 40,965 hommes pour l'Angleterre et le pays de Galles ensemble, réparti d'après un taux fixe entre les divers comtés. Les trois contingents les plus élevés étaient fournis par le Middlesex, 3,038; le Lancastre, 2,439; York, West-riding, 2,429; les trois moins forts Rutland, 83; Merioneth, 121; Anglesea, 128. Le « Privy council » est autorisé de temps en temps à modifier le quantum (§ 20); le nombre total fut aussi élevé d'une manière importante par la suite. Dans les cas de la menace imminente d'une invasion ou d'une rébellion il peut être formé par proclamation royale, une « supplementary militia » (§ 146). s'élevant au maximum à la moitié de l'état ordinaire. La circonstance que la nécessité doit d'abord être communiquée au parlement, ou si celui-ci n'est pas rassemblé, elle doit être publiée par une proclamation.

III. La formation des listes de contrôle et la procédure en matière de réclamations. Pour ces affaires administratives et les suivantes le lord lieutenant forme avec ses « deputy lieutenants» un « general meeting » de tout le comté. Dans les « hundreds », divisions ou autres circonscriptions inférieures analogues, les « deputy lieutenants » qui y appartiennent forment une subdivision meeting. Tous deux analogues aux « quarter » et « special sessions » des juges de paix; tous deux avec leur secrétaire particulier, et avec la marche accoutumée des affaires des juges de paix.

Le general meeting consiste en au moins deux deputy lieutenants sous le lord lieutenant, ou en son absence en au moins trois « deputy lieutenants ». Une pareille session est tenue le mardi avant le 10 octobre, et détermine à l'avance quels jours de l'année seront ensuite tenus les « general meetings », qui doivent être annoncés par le journal officiel et les feuilles publiques au moins quatorze jours avant la séance (§ 24).

comté se trouve élevé, le general meeting répartit l'augmentation seion qu'il le juge convenable, entre les divisions; si la quotité est abaissée, le nombre d'hommes qu'il y a en trop est licencié par la voic du lirage au sort. Au subdivision meeting se rapportent au moins deux « deputy lieutenants», en cas de nécessité un « deputy lieutenants » et un juge de paix (§ 22). La première réunion est ordonnée le plus tôt possible après le 40 octobre par le « general meeting » dans chaque district inférieur (§ 25); les réunions ultérieures sont décidées par l'assemblée de district elle-même.

En même temps que l'annonce de la première assemblée de district, a lieu un avis au « high-constable » par ordre ultérieur aux constables des villages ou aux employés analogues, de rédiger la liste complète de tous les habitants de leur paroisse entre dix-huit et quarante-cinq ans (§ 25), contenant le prénom, le surnom, l'ège, le nombre d'enfants, et les motifs d'exemption qui pourraient exister (§ 26). Les listes totales des villages, doivent être achevées dans le mois et être appendues un dimanche à la porte de l'églies avec indication dujour dela séance, dans laquelle les réclamations sont admises (§ 28; 46 Geo. III, c. 91). Elles sont ensuite remises à la session de district et vérifiées sous serment par chaque constable (§ 50).

Chaque personne admise sur la liste totale, qui se sent ainsi lésée, on croit l'être par l'omission d'autres noms, ou qui se croit une exemption du service non admise, peut en appeler à la session de district, dans laquelle au moins deux « deputy-lieutenants » décident en dernier ressort des réclamations. D'après la mesure de ces rectifications ils envoient les listes complètes dans la forme prescrite, au secrétaire du « general meeting (§ 30).

Son l'également dispensés du service de la milice (§ 15) : les pairs, les officiers en activité ou à la demi-solde de l'armée et de la marine; les sous-officiers et soldats de toutes les troupes royales; les personnes qui servent déjà comme officiers dans la milice, on qui y ont servi auparavant pendant l'espace de quatre années; les ecclésiastiques de l'Église établie; les membres résidants des deux universités nationales ; les ministres licenciés d'une société religieuse enregistrée; les constables et autres employés de paix; les commis des avoutés (carticled clerké), les apprenties, les matelots et gens naviguant;

les compagnies des docks royaux, arsenaux, fabriques de poudre et arsenaux sous l'administration des « mestre » de camp, les mariniers de la corporation de la Tamies; les « pouvres gens qui possèdent plus d'un enfant légitime ». Pnis d'après 44 Geo. III, c. 34, § 8. ceux qui servent déjà comme membras actifs dans la « yeomanry » ou dans une milice de volontiers et sont enregistrés comme tels, ou bien servent dans une milice locale. D'après 32 Geo. III, c. 38, § 39, ou d'après 19 Geo. III, c. 44, les ecclésiastiques des sociétés religienses enregistrés (comp. 52 Geo. III, c. 45 § 9).

IV. Le tirage au sort, la prestation de serment et l'enrôlement des compagnies (1). Le nombre des compagnies à tirer au sort,

(1) La visite médicale dans le délai ûré a lieu, autant qu'il est possible, par un médecin de régiment d'un corps de mille ou voisinage, éventuellement par un autre médecin ayant capacifs, 55 Geo. III, c. 55, § 8. Dans les deux ca le médecin prête un serment particulier de faire un examen fidèle et de ne pas accepter de présent. Celui qui se refuse à se soumettre à un visit corporcile peut être condamné par deux drepuir-distressars ou just de paix à un emprisonnement d'une semaine (43 Geo. III, c. 50, § 14), et être insertt sans visite, 43 Geo III, c. 100, § 1.

Un substituant ou volontaire communal qui, après avoir touché sa prime paratti pas our prêter serment, peut être condumé par un depuyin-incenant ou un jugo de pair à la restitution de la prime et à une amende de 1 à 30 sch., éventuellement à un emprisonnement de quatorre jours jest. Platte part deux deputs-jestemants peuvent aussi concéder aux remplaçants enrôlés des gratifications particulières pour leur propre compte ou pour l'entretien de leurs familles (§ 53). Toutes les amendes pour recius de service sont applicables, sur l'ordre de deux deput-jestemants, au recrutement d'un substitut, et le supplément qui pourrait exister doit rentrer dans la caisse du régiment (§ 54).

L'enrôlement d'un serviteur ne rompt le contrat de service que lorsque la milite est appelée ne service acti, vo lorsque le serviteur reste absent, de son service plus iongtemps que les vingt et un jours d'exercice. Cette négligence peut être punie par une diminution de salaire; les difficuités à cet égard sont décidées par un juge de pair (8 51).

A peine de 20 iv. d'amende il est intervit à tout enrôteur de recruter pour l'armée permanente un homme mimariciué dans les contribles de la milice, et tout contrat de cet espèce est-déclaré nul. Un homme de la milice qui y fait de fausses indications, ou qui se laisse enrôteur une seconde fois dans un autre régiment de milice, est puni d'un emprisonnement de six mois, par un juge de paix sur décharation d'un témol (§ 61). Tout particulier, qui enagage. d'après le plan de répartition dans chaque paroisse, est annoncé par les constables à toutes les personnes sommises au service, ainsi que l'époque à laquelle aura lieu le tirage au sort. Dans la session de district établie dans ce but, les « deputy lieutenants » font tirer au sort sur chaque liste locale le nombre des noms requis (§ 44). Chaque individu désigné par le sort est averti qu'il doit servir, pendant cinq ans, ou fournir un remplaçant et se trouver, dans le délai fixé, pour prêter serment. (§ 441).

Celui qui n'est pas présent à l'époque fixée, ou qui refuse le serment dans les actes altérieurs, o me fournit pas de substituant convenable, encourt une amende de 10 liv., et est de nouveau obligé de servir après le délai de cinq ans. En cas de non-paiement il y a lieu à la contrainte par corps. — Mais s'il se trouve que la personne tirée au sort n'a pas cinq pieds quatre pouces (anglais) ou n'est pas capable de servir après visite médicale, ou ne possède pas 100 liv. de fortune d'après sa déclaration sacramentelle, on en substitue aussitiót sur la liste de contrôle un autre par tirage au sort (§ 55). Des tirages analogues ont lieu en cas de vacances par la mort, ou par service, ou par incapacité de service postérieure (§ 55-60).

Celui qui est trouvé apte doit ensuite fournir un serment de service (57 Geo. III, c. 118) et un autre serment sur sa situation personnelle (43 Geo. III, c. 50) de la teneur suivante :

« Je jure que je suis de profession un...., habitaut généralement dans la paroisse de N., que je ne suis pas marié(ou....); et que je n'ai pas d'enfants (ou seulement un enfant illégitime, etc.); et que je n'ai de fracture, ni de mauvais accidents; que je nesuis pas incapable par paralysie ou autrement, mais que j'ai le complet usage de mes membres; que je ne suis ni mate-

un ergonat ou un autre milicien pour recruter dans une ville ou un village des volunters pour la milice, econorir 60 il v. d'amende, et le milicien un prisonnement de irvis mois vil se refuse à indiquer son commettant (§ 65). Les contables d'olificier si dous milicier de la milicie ne peuvent prendre coure part à un contrat d'assurance ou à la prestation d'un rem laçant et ce à peine de 50 il v. d'amende.

lot ni navigateur, ni mousse; que je n'appartiens ni à l'armée royale, ni à la marine, ou à un corps de marine, ni à un autre corps de milice. Comme attestation de ceci, etc.

## « Juré par moi, le

# « N. N. Deputy lieutenant ».

Celui qui est tiré au sort peut aussi fournir un remplacant. en supposant toutefois qu'il soit trouvé capable de servir et n'ait pas plus d'un enfant légitime. Le remplacant examiné d'anrès ces principes et admis, remplace son « principal » pendant cinq ans et le libère comme s'il avait servi (§ 41). Le marguillier et l'inspecteur des pauvres de la paroisse peuvent aussi, sur le pied d'une résolution communale, fournir, dans le délai du tirage au sort, des remplaçants communaux (volunteers). Un tirage au sort n'a lieu dès lors, dans la commune, que pour le nombre qui n'a pas été rempli par les « volunteers ». Les chess de la commune peuvent accorder à des semblables volontaires. « volunteers », une solde de 6 liv., et le décréter comme annexe à la taxe des pauvres avec la confirmation d'un juge de paix dans la commune. Mais aucun membre de la commune, qui sert personnellement ou par substituant dans la milice, ou v a servi, ne doit contribuer à cette taxe. Il y a lieu à réclamation contre l'imposition, dans les sessions, comme contre la taxe des pauvres (§ 42).

Les compagnies ainsi capables de servir et ayant prêté serment ainsi que les remplaçants, sont ensuite enrôlés dans la liste de district (§ 41), que le « clerk » doit envoyer par écrit, dans les quatorze jours, au « clerk » du « general meeting », à peine de 20 liv. d'amende pour la négligence ou les déclarations sciemment lausses (§ 56). Sur cette liste de service les compagnies enrôlées sont rangées dans cinq classses séparées en tenant compte de leur origine : 1º les hommes de moins de tente ans et assa enfants; 2º ceux de plus de trente ans sans enfants; 3° avec enfants ayant plus de quatorze ans; 4° avec les enfants de moins de quatorze ans; 5° toutes les autres personnes ne tombant pas dans les catégories précédentes (§ 54).

V. Formation des régiments de milice (1). Les troupes enrolées sont formées en compagnies de 600 à 120 communes, chacune avec un capitaine, un lieutenant et un enseigne. Lorsque les compagnies d'un comté y suffisent on en forme des régiments de 8 à 12 compagnies, en d'autres cas un bataillon de 4à 7 compagnies, éventuellement un corps d'au moins 3 compagnies. Le régiment d'au moins 800 communes obtient un colonel, un lieutenant colonel, 2 majors. Le petit régiment d'au moins 480 hommes un colonel, un lieutenant-colonel, un major; le bataillon, un lieutenant colonel et un major; le corps un lieutenant-colonel ou un major (5 68).

Comme adjudants, le roi nomme un officier de l'armée permanente, ou un officier de milice qui a servi cinq ans dans la milice formée. Il peut recevoir le rang de capitaine même sans le cens légal (§ 77).

Le lord-lieutenant peut ensuite nommer un médecin de régiment parmi les médecins approuvés, qui obtient des indemnités pendant les exercices, et en cas de mobilisation un traitement (§ 78).

(1) Aucun colonel ou officier de l'état-najor de la milien ne peut en même meps être espitaine d'une compagnie. Dans les grands régiments et les batallons on peut aussi former une compagnie spéciale de grenadiers ou d'interie légère ne féveraul le nombre des lieutenains (§ 8). En partie des troupes peut être exercée dans le service de l'artillente, et commandée à cet feup aré sofficiers spéciaux (§ 8). Des compagnies spéciales, qui en esuffisent pas à former un pius grand corps, peuvent être unies à des régiments où à des compagnies des comités voisiss. Lorsque particulièrement la loi ne renferme pas de préscriptions spéciales, in formation des corps de troupes est à chose de l'àdministration roysel (§ 71). Dans les cas d'une vacandement d'un régiment, d'un abatillon ou d'un orrys (§ 72). Les collières supérieurs de petites fractions peuvent obtenir le grade, mais pas la solde d'un rang supérieur (§ 73).

Les charges d'adjudants, de médecln de régiment, de sergent-fourrier du régiment, d'officier payeur ou quartier-maître sont inconciliables avec celles de capitaine d'une compagnie (§ 81). Les officiers de l'armée permanente à la demi-solde peuvent continuer à toucher cette solde comme officiers subalternes de la milliec (§ 83).

Aucun aubergiste ou brasseur ne peut être nommé sergent, caporal ou

Le colonel, moyennant la confirmation royale, peut nommer pour le bataillon, en qualité de quartier-matire, un soldat ayant servi [§ 79]. Le colonel peut aussi nommer aux fonctions de payeur un fourrier de régiment ou de bataillon; dans les petites divisions de moins de 3 compagnies, l'officier commandant doit contribuer à remplir cette place (§ 80).

Le rapport des caporaux, sergents et tambours est fixé de la manière suivante: hors du service actif un sergent et un caporal par 30 hommes; un tambour par compagnie; au service actif un sergent et un caporal par 20 hommes, 2 tambours par compagnie (§ 83). Le lord-lieutenant ou commandant en chef du régiment peuvent, à leurs frais, tenir un corps de musique officiel en dehors de l'effectif (§ 83).

VI. Exercice de la milice (1) (training and exercise). La milice tambour (8 83). Les charges des sons-officiers sont données par l'officier

commandant qui possède aussi le droit de les renvoyer (\$ 84).

(1) Le temps légal des exercices de vingt et un jours (§ 87) fut prolongé par des lois postérieures, tantôt à vingt-hult jours, tantôt abrogé de nonveau d'après l'appréciation du privy council (ministère d'État), parfois aussi complétement suspendu pendant un certain temps. La désignation des sections et du lieu des exercices a lieu généralement par les general meetings (§ 89). Dans les quatorze jours après les exercices, le colonel doit, à peine de 50 liv. d'amende, faire rapport sur l'état du régiment. Les commandants des divisions font rapport au colonel (§ 97). Chaque capitaine doit, d'après la formule légale, remettre dans le mois un état spécifiant sa compagnie (§ 98), qui est la base des rapports ultérieurs. La liste de la compagnie (F.) renferme : 1º la division et la paroisse : 2º les noms des divers hommes sons les enbriques de principals, substitutes, volunteers; 3º l'âge; 4º s'ils appartiennent à la 1", 2", 3", 4" ou 5" classe, d'après les principes d'origine exposés plus baut. Le second relevé (G.) renferme le nombre des principals, substitutes et rolunters; le nombre d'hommes qui parmi eux ont encore à servir un, deux, trois, quatre ou cinq ans; le nombre d'hommes qu'il y a dans les 1". 2. 3. 4 et 5 classe.

La procédure pour la poursuite des édereteurs (§ 108) est la saivante. Lorsque le commandant ou l'adjudant obluent la connaissance de la retraite probable d'un déserteur, il publie une réquisition écrite avec le signalement, et l'envie par un sergeni, un caporal ou un tambour, à l'adjudant ou an sergenimajor de la section de milice, dans laquelle on suppose le déserteur. Celui-clommande aussisti un nombre de sergenis, caporaux ou tambours, pour le saisir et le conduire devant un juge de paix. Après constatation du fall devant lui, le déserteur, grâce à un nourrant du juge de paix, set conduit

doit une fois par an être convoquée pour exercer pendant l'espace de vingt et un jours. Les exercices penyent également avoir lieu par fractions moindres de deux compagnies au moins. Pendant le temps de l'exercice, les compaguies sont soumises au droit de la guerre « Mutiny act », aux articles de guerre et aux tribunaux militaires (§ 89), à l'exclusion cependant des pénalités dans la vie et les membres. Ils obtiennent la solde du jour où ils entrent au régiment (§ 92). Le logement des officiers et des troupes durant le temps d'exercice a lieu dans les hôtelleries et auberges, d'après les mêmes principes que pour l'armée permanente, par réquisition du lord-lieutenant ou de l'officier commandant adressée au bourgmestre, constable ou autre chef local; en cas de refus ou d'absence de celui-ci, par un juge de paix voisin (§ 94). Pareillement les attelages nécessaires sont fournis sur la réquisition d'un juge de paix, qui adresse son warrant aux constables; les taxes, à cet égard, sont légalement déterminées, les surcharges éventuelles sont supportées par la caisse de district (§ 95). Chaque chef de compagnie peut convenir aussi avec ses hommes d'un taux maximum de 30 centimes par jour pour le blanchissage, l'entretien des armes et d'autres besoins, mais il doit compter avec chaque individu, et à la fin de l'exercice déduire l'excédant de la solde (§ 96).

Les hommes qui, après avertissement légal, ne se rendent pas au lieu d'exercice (hors le cas d'impossibilité par suite de maladie) sont soumis pendant tout le temps de l'exercice à la juridiction militaire; s'ils ne sont saisis qu'après ce temps, ils encourent une amende de 20 liv. comme peine sommaire de addesertion, à prononcer par un juge de paix. Si le paiement n'a pas lieu aussitôt, le juge de paix prononce la maison de correction avec « hard labour » ou l'emprisonnement pendant six mois (§ 99). La poursuite des déserteurs peut être conflée,

par les militaires que ceia concerne au quariter général du régiment de milloe le plus voisin, et de là à son régiment. Des règles minutieuses prescrivent le casernement des militaires qui le transportent, le paiement des frais de transport, etc. par ordre de l'officier commandant, à un sous-officier, elle est facilitée par des ordres d'emprisonnement sommaire des juges de paix (§ 108), l'avorisée par une prime légale de 20 sh. allouée sur la caisse du régiment, pour la saisie de tout déserteur (§ 109), et par une amende de 5 liv. pour l'action d'héberger sciemment un déserteur (§ 110).

La loi sur la milice renferme dans ses §§ 103, 105, 115 quelques principes spéciaux sur la tenue des tribunaux militaires. Lorsque le nombre d'officiers nécessaires à cet effet fait défaut, l'on s'aide par l'appel dans les régiments de milice voisins. Le jugement doit être confirmé par le commandant qui a composé le tribunal. En outre, aucun officier de milice ne doit prendre part à un tribunal de guerre pour l'armée permanente et réciproquement. - D'après 55 Geo. III, c. 168, les délits contre les tribunaux militaires et les articles de guerre durant le temps des exercices, peuvent être poursuivis devant un tribunal militaire, même après la dispersion des troupes; les déserteurs, en n'importe quel temps qu'ils puissent être saisis, sont poursuivis comme ils le veulent (56 Geo. III, c. 64, § 5). D'après 22 et 23 Vict. c. 38, la désertion dans la milice peut désormais avoir lieu toujours alternativement, soit devant un tribunal militaire, soit sommairement (avec amende et éventuellement prison) devant un seul juge de paix.

VII. Casernement de la milice en service actif. Il a lieu dans « le cas d'une invasion actuelle, ou d'une invasion imminente, et d'une rébellion ou d'une insurrection » à la suite d'un ordre royal adressé aux lord lieutenants, ou en leur absence à trois « deputy-lieutenants » a unoins (§ 114). Le Parlement est-il rassemblé, il faut auparavant lui communiquer la circonstance; s'il ne l'est pas, l'ordre est déclaré en conseil d'État et rendu public par proclamation. La convocation « draw out and embody » peut atteindre toute la milice ou seulement une partie de celle-ci. Les troupes convoquées sont placées sons le commandement des officiers généraux qu'il plait au roi de nommer, et appliquées selon le besoin dans toute la partie de Grande Bratagne. Elles sont complétement soumisses au droit

et règlements militaires (§ 111), jusqu'à ce qu'elles soient de retour dans leur comté et licenciées par ordre royal « disembodied ».

La procédure est la suivante. Après avoir reçu l'ordre de mobilisation, le lord-lieutenant lance ses ordres ultérieurs par les « high constables » aux divers « under constables », afin de citer par écrit les différents hommes de la milice (§ 114). Les absents sont traités comme déserteurs d'après les lois de la guerre. l'action d'héberger sciemment un déserteur est menacée d'une amende de 100 liv. (§ 116). Officiers et troupes acquièrent, à partir de la mobilisation, la solde ordinaire de l'armée permanente (§§ 117, 118). En outre, chaque milicien obtient en tout une guinée de gratification, des personnes moins fortunées recoivent même des subsides plus forts (§§ 121, 122). Les vacances par la désertion ou l'absence sont remplies par un tirage supplémentaire dans la subdivision qu'elles concernent (§ 128). Lorsqu'une partie seulement des milices est mobilisée, l'appel et la division a lieu par tirage au sort dans une séance de la subdivision (§§ 129-132). On tient néanmoins compte dans ce cas de la classification par origine : d'abord toute la première classe, puis la seconde classe et ainsi de suite; ce n'est pas dans la classe qui ne doit pas marcher tont entière qu'a lieu le tirage au sort (\$\ 133, 134). Tandis qu'une partie de la milice est mobilisée, la partie non mobile peut être exercée pendant un délai à fixer par ordonnance rovale (§ 142). Pendant le temps de la mobilisation, spécialement une partie des milices peut être en tout temps, par ordonnance royale, renvoyée dans ses foyers puis rappellée (§ 144).

VIII. Arsenaux et cadres permanents. Tous les mousquets délivrés à la milieu doivent être revêtus de la mom du comté. La vente, la mise en gage ou la perte des armes, des parties d'uniforme, d'armement, ou de munitions, ou l'action de ne pas les remettre en bon état est punie chez le milicien d'un amende de 5 liv. au plus, et éventuellement de la maison de correction pendant trois mois, avec tra-vail forcé : chez les tiers qui achètent sciemment ces oblets, les

dissimulent, les recoivent, d'une amende de 5 liv., et éventuellement de six mois d'emprisonnement ou du fouet (§ 102).

Toutes les armes, tous les uniformes, armures et autres approvisionnements du régiment, sont conservés hors du temps de la convocation en un endroit fixé par le commandant du régiment, avec l'approbation du lord-lieutenant. A défaut d'un local approprié à cet effet le generale meeting peut, aux frais de la caisse de district en approprier ou en construire un (§ 106).

Aussi pendant le temps durant lequel la milice n'est pas rassemblée, on conserve des cadres rémunérs auprès de chaque régiment, consistant en un adjudant, un sergent-major, plusieurs sergents et tambours. Ce cadre doit être stationné dans l'endroit où se trouve le dépôt des armes du régiment. L'adjudant est responsable de tout l'approvisionnement en armes, en harnais et en autres objets sous la surveillance du commandant. Pour les réparations et autres frais d'administration, on accorde liv. par mois par homme. En cas d'absence de l'adjudant, le sergent-major a le commandement du cadre.

IX. Les droits et priviléges personnels des troupes. Sous ce ce on comprend d'abord le droit des officiers, sous-officiers et soldats à la solde légale, durant la période de la mobilisation et des exercices annuels. Comme règle à cet égard, il y a le taux de la solde de l'infanterie de ligne permanente, avec de petites différences temporaires, parfois aussi avec toute sorte de rémunérations accessoires, afin de favoriser le service volontaire. Les officiers subalternes, les sous-officiers et les soldats ne perdent pas, par leur service et leur solde dans la milice, leurs droits aux pensions militaires; pour les adjudants de la milice il y a, après un long service, un règlement particulier sur les pensions.

Les sergents, les caporaux et tambours qui sont congédiés comme invalides, après un service de vingt ans dans la milice, peuvent, sur certificat du commandant en chef et de trois « deputy-lieutenants, » recevoir la petite pension militaire dans l'hospice des invalides (§ 86). Les sous-officiers et soldats qui sont blessés en service actif, ont les mêmes droits à l'hospice des invalides que dans l'armée permanente (§ 117).

Il y a de nombreuses lois spéciales relatives au soutien des familles (1) des hommes couvoqués pour la milice, par les inspecteurs des paurres et sur leur caisse; elles comprennent des subsides assez élevés; entre autres, la clause que des membres de pareilles familles ne peuvent pas être envoyés dans le « workhouse » et que l'acceptation d'un semblable secours n'enlève pas le droit de vote pour les élections parlementaires.

Les autres droits politiques personnels des milices sont encore: le réception d'une commission d'officier de milice n'entraine pas démission du siége parlementaire et ne rend donc pas nécessaire une élection nouvelle (§ 172); le droit de recevoir un congé pour remplir les devoirs d'électeur au parlement (§ 175); l'exemption des fonctions de shériff, constable ou autre employé communal (§ 172, 174); l'exemption du devoir légal d'entretenir les routes (§ 174). Auparavant, avant l'introduction de la liberté industrielle absolue, il s'y joignait le droit pour l'homme qui avait servi dans la milice d'exercer les métiers sans apprentissage préfable (§ 175).

X. Suspension des exercices annuels de la milice (2). La loi de la milice renferme déjà diverses clauses présupposant une pa-



<sup>(1)</sup> Les souliens aux familles des sergents et tambours sont fournis par la caisse de district; pareillement les secours aux familles des soidats qui servent dans un autre comié que celui où l'on pale le secours. Certaines difficultés à cet égard sont jugées par le lord-ficuieusent on par trois depuis-ficiatements. Lorsque la famille à soutenir est plus nombreuses que l'épouse et trois enfants de moins de dix ans, il est permis aux inspecteurs des pauvres de fournir un autre homme aple au service comme substituant. Le soin de cet entretien est sounis aux ordres de divers juges de paix avec appel aux quarter sessions.

<sup>(2)</sup> Pour ce qui concerne la marche ultérieure et la décadence de la miliee, voyer le § 4 plus bas. Les formulaires joints aux lois sont très nombrenx, parmi eux il y en a d'importants pour la marche des affaires: Les listes des domiciles pour la préparation des listes de matrice (A); la matrice locale des coartables (B); la liste origincile pour la subdivision (C); la même liste pour le comité (B); la liste d'enrôllement (B); la liste des compagnies (F) et beaucou de uvergant aux costablés: les ordres nour la convocation aux

reille suspension. L'administration de la milice doit, à la fin de chaque année, envoyer aux « quarter sessions » un apercu des troupes et un rapport sur les exercices (§ 157), et lorsqu'il en résulte qu'un comté, dans les six mois après avoir recu l'ordre, n'a pas complétement fourni son contingent de troupes, il doit payer annuellement une somme de 10 liv. pour chaque homme manquant. Elle doit être encaissée, sur certificat de l'administration de la milice, par la plus prochaine « quarter session ». au compte du comté, et répartie entre les paroisses d'après le rapport des compagnies manquantes (\$\\$ 158-160\). Les sommes ainsi levées sont employées en prime pour les volontaires (volunteers), que les « deputy-lieutenants » procurent (\$\$ 161, 162). Chaque localité est délivrée, après paiement de pareille somme, de la responsabilité des hommes manquant. A la fin des guerres avec la France, la suspension des exercices journaliers eut bientôt lieu comme règle générale (1).

exercices annuels (n° v1); les ordres de mobilisation du lord lieutenant (n° v11); et enfin les formules pour les secours (n° 1x-x1).

Restaeint exceptées de la loi sur la milice, les milies de Londres et Tower Hamlets soumises à des lois spéciales, 36 Geo. III, c. 92; 39 Geo III, c. 82; 37 Geo. III, c. 75, § 25; puis les milies des montagnards dans les travaux des mines d'étain du Devon et du Cornwall, 43 Geo. III, c. 72. Pour quelques comiés on avait enore ajoult des principes accessiors es tabordonnés.

(1) Pendant la mobilisation le chef du régiment nomme (comme dans l'armée permanente) un agent et se fait donner caution par l'ui, et doit répondre des déficits (§ 120). Les hommes tirés au sort, qui indiquent sous serment une fortune de moins de 800 liv., et on tourai un rempliaçant spécial, obliennent, sur l'ordre de deux depuis-lieutenants (formulaire n' 8), des margoilliers et inspecteurs des pauvres de leur paroisse, une somme qui, autant que possible, doit correspondre à la moitié du prix courant d'un substituant ou orduster dans leur comié, et ce sur les fonds destinds à fournir des volontaires paroissiaux (§ 1221. Celui qui sert volontairement plus de cinq ans, obtient une prime d'une guinde (§) 125-136). Les hommes qui ne sont pas tombés au sort, qui ont moins de trente-cinq ans et n'ont pas d'enfants de moins de quatore aus, peavent être en tout temps admis par les d'enfants de moins de quatore aus, peavent être en tout temps admis par les d'enfants de (§ 1815).

Le taux de la solde pour les cadres de milice a été de temps en temps fixé par des actes temporaires, communément à 2 23 thr par jour pour l'adjudant, pour le sergent-major, et les sergents 1 12-14 thr, pour les tambours 13-17 thr. On déduit 15 thr pour les jours de congé, les esergent-major reçoit dans certaines périodes 38 thr, et le sergent 90 thr pour frais d'équipement. L'adjudant du cadre ne peut, en règle générale, recevoir de congé dépassant trois mois, les sergents ne peuvent recevoir de congé simultané que par liers de l'effectif an maximum. Est ois postérieures sur la suspension des exercices de la milice ont encore réduit ces dépôts au dessous du nombe primitif.

### NOTE SUR LA PROCÉOURE RELATIVE A LA RÉGACTION DES MATRICULES

La rédaction des matrices a lieu par résolution du general meeting, en même temps pour toutes les subdivisions.

1. D'abord il y a l'aris n' 1 (oi de la millee, § 25) au high constable de la division avec invisitation d'adresser aux constables locaux les ordres nécessaires pour l'envoi des listes locales. Les constables locaux sont invités ainsi à remettre à chaque occupier d'une maison et à chaque propriétaire d'une maison particulière ou d'une chambre l'avis suivant (46 Geo. III, c. 31, form. A):

« Publié le 12 novembre 1841.

A. C., constable.

| Non   | État             | Age | Nombre d'enfants<br>de moins de 44 ans | Libéré<br>on non libéré | Motif<br>d'exemption |
|-------|------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| A. B. | Maître de maison | 40  |                                        |                         | Ecciésiastique       |
| C. D. | Domestique       | 28  | pas                                    | non                     |                      |
| E. F. | Locataire        | 24  | pas                                    | non                     |                      |
| G. H. | Résident         | 30  | pas                                    | non                     | -                    |

« N. B. La négligence de satisfaire à cet avis soumet la personne qui y est obligée à une peine de 10 liv. Il faut en outre faire attention que le 16 décembre 18..., à 11 heures avant midi, à N..., est fixée une séance pour entendre les réclamations des personnes qui croient être exemptées du service de la milliée.

Dans les quatorze jours, chaque personne ayant reçu une pareille liste doit rempiir la formule et la signer, à peine des pénalités susdites en cas de négligence, ou d'omission d'un nom ou d'indication inexacte.

2. Dans le mois qui suit la distribution de ces listes, chaque constable local doit alors rédiger une matricule pour sa paroisse, d'après la formule B (46 Geo. III, c. 91), contenant, comme pius haut, les noms et prénoms de tous les hommes de dix-huit à quarante-cinq ans, qui se tiennent à cette époque,

généralement dans cet entroit; l'étal, les enfants de moins de quatorre ans, les motifs d'exemption. Ces dernières sont divisées en trois unbrigues : a motifs généraux et légaux d'exemption; b. Ibomme a-l-il délà servir comme volontaire dans la geomenary; c. les professeurs autorisés, pour autant qu'ils n'exemption; b. 39. On doit en même temps remarquer s'il a personne un discemption (§ 39). On doit en même temps remarquer s'il a personne mette manque par autoit dans la formule : une tentative des constables d'ineffet manque par autoit dans la formule : une tentative des constables d'indiquer inexactement ou d'onblier un nom, est puni de 50 liv. d'amende; le refus de donner son nom ou cetul d'un habitant de sa maison, ou l'indication inexacte d'un nom est puni de 10 liv. (§ 31). La matricule locale ainsi rédigée est appendeu, nu d'inanche au mattin, à la porte de l'étglies (§ 38).

3. Dans les petites sessions de districi tes « constables » remetient adors une copie fidète de leur iste locale (§ 39) et en affirment l'exactitude par serment. Ensuite les deputy-ficutenants présents entendent les réclamations formulées, les décident, rectilient la liste, en font former des listes de district, et les envoyient, d'après la formule légale (2, au clerk du general meeting (3 30). A cette essession de district et aux suivantes, les deputy-lieutenants peuvent extiger la présence des constables et autres employés analogues. A réfet de fournir des renseignements, et condamner en outre chaque désobélissance ou chaque tromperte, partialité intentionnelle, ou grossière configuence du mois (§ 32). Active d'un des présents de l'entre de l'e

4. La liste de district formée à la première session de district, après l'examen de toutes les réclamations, old contenir le combre total des personnes attreintes au service dans chaque paroises, sous quaire rubriques: 1+ sans enfants de moins de trente ans; 2<sup>\*</sup> sans enfants de plus de quatorze ans; 4<sup>\*</sup> avec enfants de moins de quatorze ans. — rubi les personnes exemptées du service sous quaire trubriques? 1<sup>\*</sup> à cause du service dans un corpe de geomary ou de colmenters; 2<sup>\*</sup> téans l'armée permanente ou dans l'armée de mer; 3<sup>\*</sup> les antres personnes exemptées comme eccédissitiques, médecins, constable, etc. 3<sup>\*</sup> les personnes comportelement incapables de service. Le total qui en résulte donne le nombre total des hommes disponibles pour le l'urage au sort dans chaque subdivision (formule C, 46 Geo. III, c. 31). Ces listes de district servent alors au clerk du general meting à former une liste générale du comté d'après des rubriques analogues (formule D, 46 Geo. III, c. 31); elles doivent être envoyées dans le mois, à peine de foil liv. d'amende, au prire councif (§ 37).

5. Dans une session de district ultérieure, les deputy-lieutenants divisent ensulte le nombre des troupes à fournir rééliement entre les diverses paroisses (§ 44). Le chiffre à fournir par chaque subdivision est déterminé auparavant par le general meeting (§ 40). La loi additionnelle souvent citée, 46 Geo. III, c. 31 — la procédure de la rédaction des matrices — fut complétée en divers sens et l'on ordonna aux écclésiastiques, aux marguilliers, aux inspecteurs des pauvres et aux autres employés paroissiaux d'y prêter leur assistance.

## 8 3

POSITION DES « DEPUTY-LIEUTENANTS », DES JUGES DE PAIX ET DE L'INSTANCE SUPÉRIEURE DANS L'ADMINISTRATION DE LA MILICE

Il pourrait à peine venir à l'esprit à quelqu'un de recommander la constitution de la milice anglaise, comme modèle des « landwehr » allemandes. Mais au point de vue politique, elle présente un intérêt sous le rapport de la solution de la question de savoir sous quelle forme peut subsister le « selfgovernment » pour une force armée. Il faut sous ce rapport distinguer le côté purement militaire du côté administratif.

L'organisme purement militaire est celui de l'armée permanente. La formation des régiments, des bataillons, des compagnies, le règlement d'exercices sont ceux de l'infanterie de ligne du dix-huitième siècle, tels qu'ils subsistent encore pour la majeure partie dans l'armée permanente. Le corps d'officiers surabondant se rencontre aussi dans l'armée permanente. Le droit de guerre, les articles de la guerre et les tribunaux militaires, sont pour la milice rassemblée, tout aussi nécessaires que pour l'armée permanente. Dans aucune partie du système militaire il ne peut v avoir place pour le droit électoral. La principale différence d'avec l'armée permanente consiste dans les conditions de capacité exigées du corps d'officiers, pour lequel, d'après les opinions de la classe gouvernante, la propriété foncière est nécessaire, tandis que l'aptitude militaire ne l'est pas. On essaie de suppléer à ces défauts, en prenant un officier avant servi comme adjudant et par un nombre de maréchaux des logis et de sergents avant servi.

L'organisme administratif, d'autre part, est emprunté à l'ad-

ministration des juges de paix, par conséquent pourvu de pouvoirs autoritaires étendus émanant de la nomination royale et pas de l'élection. Dans sa forme, son esprit, et en majeure partie aussi dans son personnel, le tout concorde avec le système des justices de paix. Cela s'applique déjà au chef de l'administration, au lord-lieutenant, qui est identique avec le « custos rotulorum » des juges de paix. Il est nommé par patente sous le grand sceau (par le ministre de l'intérieur et le lord-chancelier) « durante bene placito, » il prète serment à la reine en conseil, nomme tout le personnel des « deputy-lieutenants » et officiers des corps de milice et de volontaires, et fait comme « custos rotulorum » les propositions de nouvelles institutions de juges de paix. Il est le chef honorifique des régiments de milice, comme il est aussi celui de l'administration de district; il nomme le secrétaire de district, pour l'administration de la milice, et comme « custos rotulorum » le « clerk of the peace, » il est enfin sous ce double rapport « l'organe ordinaire de la correspondance entre le ministre de l'intérieur et le comté. » Pour l'administration des diverses affaires, il y a la même division que pour les juges de paix : en affaires des quarter sessions, des special sessions, et des juges de paix agissant isolément.

1. Le general mectino, parallèle aux « quarters sessions, » comprend le lord-lieutenant, les divers « deputy-lieutenants » pour les affaires générales de l'administration du district. D'après la nature de l'administration militaire, l'on compte ici tant soit peu davantage sur la coopération personnelle du chef, que pour les « quarter sessions »; cependant, même ici le lord-lieutenant peut être partout remplacé par trois « deputy-lieutenants Les affaires du « general meeting (s. 25, 3, 34, 24, 25, 25, 37, 39, 40, 41, 87, 90, 98, 106, 124, etc.) Le point important est le premier « general meeting (§ 21), dans lequel on fixe en même temps les époques auxquelles auront lieu les autres meetings. Leur principal soin est la formation des listes matricules des circonscriptions inférieures,

certains règlements déterminés sur les exercices annuels et la création d'arsenaux. Le « general meeting, » la commission administrative du district, est placé au même rang que les « quarter sessions. » Pour la majeure partie des affaires administratives, la forme de l'assemblée générale périodique était cependant inappliquable; afin d'amener plus de célérité dans les circonstances qui la requièrent, le lord-lieutenant ou « trois deouty-lieutenants » le remplacent pour ce motif, par exemple lors de l'exécution d'une mobilisation (§ 111). L'âme du bureau de l'administration est ici le « clerk of the general meeting, » qui, nommé et renvoyé par le chef, recoit une rémunération par des émoluments d'après un tarif légal (§ 26). Le tarif minutieux embrasse la convocation aux meetings, les jetons de présence pour ceux qui y participent, les droits pour la copie des rapports périodiques, pour la rédaction et la composition des matricules (d'après le nombre d'hommes) une quotité à forfait pour le restant de la correspondance et une autre pour les frais de bureau. La liquidation a lieu par le lord-lieutenant, ou par « deux deputy-lieutenants. » La reddition de compte des « clerks » doit être renforcée par une formule sacramentelle légale et a été placée, avec le cours du temps, de plus en plus complétement, sous le contrôle du ministère de la guerre (alors secretary-at-war); - la suite nécessaire de la prise des frais principaux, sur les fonds de l'État,

2. Les subdivisions meetings, analogues aux » special sessions » des juges de paix, consistent dans les « deputy-lieutenants » apparteanat aux divisions; elles en comprennent au moins deux, ou un « deputy-lieutenant » et un juge de paix. (§ 22). Leurs affaires paraissent de nouveau très disséminées dans la loi sur la milice (§ 22) à 25, 29, 25, 45, 35, 40, 41 à 45, 52, et suiv., etc.) Leur principal soin est la rédaction des matricules de district, le tirage au sort et l'eurolement, et les réclamations contre l'acceptation sur la liste d'hommes devant servir (§ 29). Ils en décident en dernier ressort. L'administration de bureau est ici encore une fois aux mains du derk of the subditission meetings; son tarif d'émolument set fité par la loi.

D'après des lois postérieures, outre l'importante attribution des décisions en dernier ressort, les difficultés relatives à l'enrôlement dans un corps de milice volontaire appartient aussi au subdivision meeting, 44 Geo. III, c. 54, § 35. Les petites assemblées de district sont souvent omises en cas de mesures accélérées. Pour autant que cela pouvait se concilier avec l'objet du gouvernement de la milice, les subdivisions concordaient pour ainsi dire avec les divisions des administrations des justices de paix, et récemment, le plus possible, avec les associations des pauvres de district, pour autant que la petitesse du district le permet. On a aussi eu en vue par là les circonscriptions des compagnies de milice. L'argent nécessaire pour le but des actes de la milice peut être tiré directement de la caisse de l'État, par les « clerks » des subdivisions. Leurs comptes à cet effet, revisés, acceptés et signés par les « deputy-lieutenants. » valent comme reddition de compte (\$\\$ 138-139). D'après 55. Geo. III. c. 105. Le « secretary-at-war » ou un commissaire établi par lui peuvent cependant charger chaque « clerk » de rendre compte de l'argent reçu, examiner ce compte et ordonner le paiement des reliquats.

5. Les deputy-lieutenants isolément sont d'abord autorisés à recevoir les serments à prêter d'après la loi sur la milice (§ 67). Puis ils exercent dans une couple de cas un pouvoir répressif sommaire analogue à celui des juges de paix isolés (§8 14, 62, 65, etc.) En outre, ils exercent la poursuite répressive contre les apprentis, qui se laissent faussement inscrire (§ 49), et ordonnent le paiement des primes en cas de mobilisation (§ 129).

Généralement, cependant, les diverses amendes prononcées dans la loi jusqu'à 20 liv. sont prononcées sommairement par un juge de paix. Les juges de paix agissent ici de nouveau comme juges de police répressive, avec le pouvoir de prononcer jusqu'à trois mois de prison en cas de défaut de paiement (§ 176). Les peines de plus de 20 liv. sont réclamées par action civile devant les cours royales. Puis un juge de paix concourt au paiement des sommes réunies pour être remises à un rémpla-

çant (§ 63). Un juge de paix peut en cas de retard du chef local ordonner directement le casernement des hommes de la milice (§ 94) et publier sur réquisition de l'administration de la milice, le « warrant » aux constables pour la fourniture des movens de transport nécessaires (§ 95). Eufin un juge de paix établit, dans la poursuite des déserteurs, préalablement le point de fait, décrète ensuite son transport par les sergents qui l'ont poursuivi, ou la détention préalable dans la prison (§ 108), ainsi que la prime légale pour la saisie (§ 109); la désertion peut aussi être punie sommairement de peine pécuniaire ou d'emprisonnement, 21 et 22 Vict., c. 38. Le concours des « deputy-lieutenants » avec les juges de paix a donc lieu surtout en vue d'accélérer la marche des affaires. Lorsqu'il y a danger d'intervenir dans les rapports légaux de la vie bourgeoise, on conserve la juridiction des juges de paix. Les seules clauses de répression sommaire sont déjà énumérées, en somme dans le § 91; spécialement : refus de remplir la matricule envoyée aux chefs de ménages, ou fausses indications dans la rédaction de la matricule (§§ 29, 51); les contrats d'apprentissage simulés (§ 49); refus de visite médicale par un homme tomhé au sort (§ 14); refus de se présenter par un homme tiré au sort (§ 45); absence des remplaçants (§ 62); enrôlement d'un homme que l'on sait appartenir à la milice pour l'armée permanente (§ 64); levée officielle de « volunteers » (§ 65); punition des hommes de la milice qui n'apparaissent pas aux exercices ou qui désertent de l'exercice, et ne sont saisis qu'après la clò-ture des exercices (§§ 99, 150); hébergement d'une personne que l'on sait être un déserteur (§ 110); vente ou achat d'armes et d'obiets d'équipement que l'on connaît pour tels (§§ 101, 102); puis la punition sommaire des déserteurs d'après 21 et 22 Vict., c. 58. Le nombre des cas de répression sommaire résultant du « militia Act, » était en 1860 de 885 (1).

Le principe fondamental de ces décisions de compétence git en

<sup>(1)</sup> Sur l'application rare à présent des châtiments corporeis à l'armée et dans la milice, voyez Parl. Pap., 1862, n° 37.

ce que, lorsque l'intérêt militaire concourt avec le droit civil, l'autorité civile agit par « orders » et par « convictions », parconséquent avec les garanties ordinaires d'un maintien rigoureux et égal du droit public. Cela a lieu d'abord pour l'entrée dans la milice, la formation des matricules, réclamations, tirage au sort, enrôlement, ce qui comprend actuellement le jugement du devoir légal de servir, et les motifs légaux d'exemption : puis pour les collisions avec le droit des particuliers, qui naissent quant au logement et au devoir de fournir des moyens de transport, enfin dans la poursuite contre les déserteurs, pour laquelle l'autorité civile établit d'abord la position des personnes. Dans quelques-unes de ces questions, spécialement pour les réclamations, les « deputy-lieutenants » décident en tout cas en dernier ressort; il faut cependant aussi noter en ce cas que leur personnel est pour les 5/6 identique à celui des juges de paix, que par conséquent l'élément civil est prépondérant, et la procédure est la procédure contradictoire ordinaire des juges de paix. Mais partout où les fonctions de juge de paix interviennent, le cours des instances aux quarter sessions et cours royales les suit également, et là même ou le « certiorari » est expressément enlevé, on l'admet encore toujours pour les cas extraordinaires. Pour les peines pécuniaires plus élevées. au dessus de 20 liv., les cours royales décident même directement par la voie de l'action civile. Il est donc aussi pourvu dans ce domaine à la légalité de l'administration de l'État, de la manière fixée par les §§ 2, 3, 5, sect. vii, chap. iv. Spécialement les principes favorables aux juges de paix en cas d'actions en recours, 24 Geo. II, c. 44, s'appliquent en ce cas aux « deputylieutenants. » Ici encore l'instance supérieure assure un développement égal de toute la législation de la milice, et l'on veille spécialement à ce que sur aucun point il n'appartienne au ministère temporaire de donner une interprétation de ces lois. La période des Stuarts avait montré que les lois de la milice pouvaient être employées abusivement dans un but de parti, ainsi qu'à des exactions partiales. La législation actuelle est, avec une grande prévoyance, concue de telle facon que toutes les clauses

exécutives et répressives ne peuvent jamais être employées à dominer la législation civile par l'autorité militaire (logement de répression, tribunaux de classe, etc.).

La législation la plus récente (§ 92) a en tout cas augmenté d'une manière importante les pouvoirs ministériels, mais seulement dans les questions d'organisation et de nominations; et non pas de façon à attribuer au « secretary of state » quelque instance d'appel ou l'application de la législation militaire.

#### NOTE SUR LA STATISTIQUE DU PERSONNEL DES « DEPUTY-LIEUTENANTS ».

Cette statistique montre que par le rapport naturel qui existe au fond des choese, on tient compte, dans la nomination des depui-triettenans, de si jages de paix et gentlemes qui ont quelque adresses, quelque connaissance et inclination pour l'administration militare. La liste suivante montre combien lo personnel des depuis-triettenants se confond avec ceiul des ligues de paix. Elle est emprunde à bodd, Manual of fignitate tondon, 1831, la catégorie I contient le nombre de depuis-triettenants qui sont en même temps juges de paix, et la catégorie II, care qui ne le sont pas en nome temps :

|             |   |   |   |   | 1   | 11 |                    | 11    |
|-------------|---|---|---|---|-----|----|--------------------|-------|
| Bedford     |   |   |   |   | 31  | 3  | Leicester 1        | 7 3   |
| Bercks      |   |   |   |   | 53  | 5  | Lincoln 10         | 7 15  |
| Buckingham  |   |   |   |   | 56  | 11 | Middlesex 9        | 6 17  |
| Cambridge.  |   |   |   |   |     |    | Liberty of Tower 9 | 1 40  |
| Chester     | Ċ |   |   |   | 65  | 6  | Monmouth 9         | 8 6   |
| Cornwall .  |   |   |   |   | 52  | 4  | Norfolk 11         | 3 25  |
| Cumberland  |   |   |   |   | 17  | 7  | Northampton        | 17    |
|             |   | Ċ | Ċ | Ċ | 66  | 15 | Northumberland 3   | 17    |
| Devon       | - | - | Ċ | Ċ | 91  | 33 | Nottingham         | 1 2   |
| Dorset      |   |   |   |   | 54  | 7  |                    | 10 6  |
|             |   |   | • | ٠ | 45  | 99 |                    | S.    |
| _           | • | : |   | : | 108 | 99 |                    | 2 2   |
| Gloucester. | : | : | : | • | 69  | 4  |                    | 1 12  |
|             | : |   | : | : | 42  | •  |                    | 59 9  |
|             |   |   |   | - |     | 9  |                    | 16 1  |
| Hertford .  | ٠ |   | ٠ |   | 50  |    |                    |       |
| Huntingdon  |   |   |   |   | 7   | 4  | Suffolk            | 52 3  |
| Kent        |   |   |   |   | 77  | 5  | Surrey             | 59 31 |
| Lancaster . |   |   |   |   | 88  | 30 | Sussex             | 9 9   |

|                | 1     | 11 |             |  |  | - 1 | ш |
|----------------|-------|----|-------------|--|--|-----|---|
| Warwick        | . 49  | 5  | Carmarthen  |  |  | 22  | 2 |
| Westmoreland . | . 12  | 2  | Carnavon .  |  |  | 24  |   |
| Wilts          | . 66  | 3  | Denbigh     |  |  | 10  | 5 |
| York East R #  | . 49  | 12 | Fiint       |  |  | 17  | 1 |
| - North R      | . 48  | 11 | Glamorgan.  |  |  | 67  |   |
| - West R       | . 115 | 46 | Merloneth . |  |  | 22  |   |
| Anglesea       | . 19  |    | Montgomery  |  |  | 6   |   |
| Brecon         | . 21  | 2  | Pembroke .  |  |  | 26  | 2 |
| Cardigan       | 39    | 9  | Radnor      |  |  | 99  | 9 |

Il y avait donc 2,545 deputy-lieutenants qui étaient en même temps juges de paix, et 467 qui ne l'étaient pas.

## 8 4

LA FORME LA PLUS RÉCENTE DE LA MILICE, 15 ET 16 VICT., C. 50.

Pendant longtemps les Anglais n'ont pas sérieusement pourvu à l'organisation de la défense de leur pays, sauf à celle de leur flotte de guerre. La possibilité d'une invasion étrangère n'avait été confirmée, depuis la conquête normande, par aucune expérience pratique, bien qu'elle surgit de temps en temps comme un spectre. L'idée d'un devoir de désense générale a pour ce motif complétement disparu de la conscience populaire, avec le cours des années. Quelque sérieusement et énergiquement que fût conçu le devoir des classes supérieures et moyennes, de concourir au service de la justice et de la police, aussi peu était compris le devoir de la défense. Depuis l'époque de la révolution cette question était regardée comme une simple question de prépondérance pour la position de la classe gouvernante vis-à-vis de la royauté et de la classe gouvernée. Pour ce motif on trouve ces étonnants « Mutiny Acts, » qui, d'année en année, mettent aux pieds du parlement l'existence d'une armée permanente, et la surprenante organisation de la milice en un corps populaire inactif sous le commandement des propriétaires fonciers.

Le peuple insulaire, dans ses idées arrêtées résultant de l'his-

toire de ses Stuarts et de sa géographie, y voit la base de sa cliberté » politique, et tient l'énergie avec laquelle spécialement l'Allemagne a développé son système de défense, comme une passion militaire et comme une inclination spéciale vers « la servitude. » Ces opinions sont développées à leur plus haute puissance (et fusionnées avec les idées de la classe marchande et manufacturière) dans les vues étroites des associations pour la paix.

La milice était revenue encore une fois à la vie dans la période des guerres françaises, et en 1793 on introduisit pour augmenter les troupes, la « supplementary militia. » On vit cependant aussitôt que les inclinations portaient plutôt à former des corps de « volontaires. » La première loi sur ce sujet, 34 Geo. III, c. 51, assure aux volontaires la solde des troupes de ligne en cas de mobilisation ou en cas de levée pour réprimer une sédition ou un tumulte. Les officiers doivent avoir droit à la demi-solde, les sous-officiers celui d'entrer aux invalides, s'ils sont blessés dans le service actif. Bientôt après parut la loi 38 Geo. III, c. 51, pour la formation de corps de volontaires à cheval, « yeomanry cavalry, » pareillement soumis à des officiers à nommer par le lord-lieutenant.

Après la fin des guerres avec la France, ce corps composé de propriétaires fonciers et de fermiers, de la partie la plus aisée de la population rurale, s'est maintenu. Chaque corps comprend trois compagnies d'au moins quarante hommes sous un officier supérieur. Les troupes sont généralement levées par de graads propriétaires fonciers, les chevaux sont fournis par les particuliers; les officiers nommés, on l'a vu, par le lord-lieutenant. Elles doivent être convoquées chaque année pour l'exercice, puis, afin de soutenir les juges de paix dans l'exercice de leur charge, et en tout temps elles doivent être prêtes au service immédiat. De semblables yeomanry corps existent encre au nombre de 50 avec environ 15,000 hommes; ils obtiennent un subside annuel pour l'équipement et la solde pendant l'exercice et le service actif. Des notions sur l'état de choses actuel se trouvent au Report 1861, N. 2817.

T. 1V.

Mais après cette excitation des guerres avec la France, le zèle des hautes classes et des classes movennes s'est bientôt éteint relativement au service sérieux de la milice. La loi sur la milice de 1802 ne subsista bientôt plus que pour une milice in partibus. Les tirages au sort obligatoires cessèrent à partir de 1817. Les levées furent aussi généralement supprimées et l'on conserva seulement les cadres soldés. Dans les lois de suspension postérieures, ces cadres sont eux aussi réduits; les vacances même parmi les adjudants ne sont plus remplies, les « general et subdivision meetings » discontinués, les armes et les approvisionnements sont remis à l'intendance. Pendant que l'administration de l'armée permanente restait aussi difficile, mécanique et bureaucratique que dans presque aucune autre partie de l'Europe, le système d'organisation de la milice n'était qu'une apparence, dont en réalité il ne subsistait plus que des cadres rémunérés, c'est à dire un certain nombre d'oisifs, qui se trouvaient, movennant une bonne solde, aussi bien dans la milice que dans l'armée permanente.

Après, que depuis 10 Geo. IV, c. 10 (1839), chaque année on suspendit régulièrement non seulement le tirage au sort, mais encore la convocation aux exercices, et que l'on ne forma plus qu'occasionnellement des régiments par recrutement, il se présenta en 1852 des circonstances qui rendirent opportun le renouvellement des milices. Dans le but de revivifier l'institution, on publia alors une nouvelle loi sur la milice, 15 et 6 Vict., c. 50, au « Act to consolidate and amend the laws relating at the milita in England, » qui mit en même temps en vigueur des principes importants, afin d'att-indre, s'il était possible, au but de l'institution, avec aussi peu de gène que possible pour les occupations habituelles du peuple (1).

La réorganisation par le statut 15 et 16 Vict., c. 50 est (tout comme la résurrection récente des corps de volontaires) un intermédiaire au passage de la conscription générale avec remplacement.

Le nombre des régiments était en Angieterre de 79, de 7 au pays de Galles. Les cadres devaient, d'après 3 et 6 Guill. IV, c. 37, consister en 1 adjudant, 1 sergent-major et 7 sergents, et coûtait environ 100,000 liv., en moyenne.

Les clauses principales sont :

Art. 1<sup>47</sup>. Un secrétaire d'État (le ministre de l'intérieur, ou plus tard le ministre de la guerre?) doit être autorisé de temps en temps à publier des règlements sur l'âge des officiers de milice à instituer et certaines qualités, spécialement quant à un service préalable.

Art. 2-4. Des capitaines ayant servi, ou d'autres officiers supérieurs de l'armée permanente, ou des troupes de la compagnie des Indes, peuvent aussi être nommés officiers de milice sans posséder le cens; pareillement, les majors de la milice, ou les lieutenants-colonels, peuvent être élevés à un rang supérieur. Le cens pour les officiers au dessous du rang de capitaine est abrogé. Pour les places de « deputy-lieutenants, » de capitaines ou d'officiers supérieurs, le cens légal en rente foncière est placé sur le même rang que tout autre revenu héréditaire ou viaer en autre provriété.

Art. 6. Le quartier-mailre, le payeur, les sergents-majors et sergents sont instilués par l'administration royale, selon la mesure des besoins; en cas de convocation des régiments et des bataillons, ces postes sont conférés par le commandant.

Art. 8-10. La reine, sur l'avis du conseil privé (ministère d'État), peut lever de temps en temps des milices jusqu'à 80,000 hommes; les quotités des divers comtés sont fournies par orire du conseil d'État. Les subdivisions doivent être, par ordre du conseil d'État, mise d'accord avec les circonscriptions

par année. On employait généralement à les inspecter des officiers ayant servi dans l'état-major.

Il y a un aperçu sur les quotités des milices dans les divers contés, pour 1838-33, dans le satistical Journal, L. XV, pag. 36. Des aperçus complets sur la composition des états de milice du printemps de 1853 se trouvent dans les Part. Pap., 1855, l. XXXII, pag. 441-598. La composition effective ciant, no 18 avril 1855, la suivante: 30 colonels, 81 indicators, 100 majors, 853 capitaines, 680 lleutenants, 390 enseignes, 89 adjudants, 86 méderns, 61 médectins assistants, 99 quartiers - maltres, 91 sergents - majors, 9,295 sergents, 1,386 caporaux, 890 musiciens, 32,449 soldats. — Au 30 avril 1855, l'état de présence était : de 1,813 officiers, 3,340 sous-officiers, 28,471 soldats; en permission temporaire : 275 officiers, 268 sous-officiers, 8,398 soldats.

des officiers ayant servi, capables, dans l'intérêt des classes propriétaires de capitanx; d'autre part, on plaça la fortune mobilière au même rang que la propriété foncière. Le cens pour les officiers subalternes fut complétement abrogé. Par 18 et 19 Vict., c. 100, il y eut un nouveau règlement relatif au cens pour les officiers supérieurs : pour le colonel. 600 liv., le lieutenant-colonel, 400 liv., le major, 500 liv., le capitaine, 200 liv. de revenu en propriétés mobilières ou immobilières. En même temps, l'institution d'officiers de l'armée permanente, depuis le grade de capitaine, est de nouveau réglée sans cens.

Pour la création des arsenaux nécessaires à la milice, parut une loi spéciale. 17 et 18 Vict., c. 105, avec préceptes plus précis sur leur approvisionnement. Afin de réunir les ressources financières nécessaires, les « quarter sessions » peuvent ordonner un additionnel au « county rate » et accepter des prêts en cas de nécessité. Les « municipal boroughs » doivent fournir à ce sujet une contribution proportionnelle, d'après le rapport d'élévation de leur tax des pauvres. Afin d'établir ces rapports de quotité, on nomme une commission mixte, pour laquelle les « quarter sessions » délèguent deux juges de paix, et le conseil communal deux membres. Mais si la commission ne parvient pas à se mettre d'accord dans les trois mois, le ministre de l'intérieur nome un arbitre.

Même après cette tentative de revivification, depuis la fin de la guerre de Crimée, la milice est retombée, pour ainsi dire, dans son ancien état. L'une année après l'autre, les lois sur la rédaction des listes et sur le tirage au sort sont suspendues, mais l'autorisation pour le ministère d'État de convoquer des milices, selon les besoins, est périodiquement réservée.

On voit ainsi que le maintien d'un système de défense nationale, à côté d'une armée de soldats proprement dits, se butte dans les nouveaux États à des difficultés presque insurmontables, toujours en collision avec la transformation du travail producteur. Les opinions des sociétés industrielles lui sont dénvorables, parce que des levées en masse sont contraires à tous les principes de la division du travail, et qu'elles représentent un travail improductif. Les idées bureaucratiques de l'armée permanente sont fondamentalement hostiles à la levée en masse, par cela seul déjà que le troupier de profession y voit une concurrence du dilettantisme, et que dans un officier servant sans solde, et sculement pour l'honneur, on voit une sorte d'aristocratie qui se trouverait en opposition avec l'honneur militaire d'un corps d'officiers soldés, et conduirait à des collisions. La séparation absolue des deux systèmes fait perdre à la milice son aptitude guerrière, une fusion trop intime fait étousser les fonctions honorifiques de la milice, par le système bureaucratique de l'armée. Ces difficultés, qui dans un État monarchique peuvent être surmontées par une volonté persistante, étaient presque insurmontables dans un gouvernement des partis parlementaires. Aussi l'époque de l'organisation harmonique de la constitution sous George III avait fait organiser l'armée et la milice d'une manière anormale. La milice était et resta un armement de gens oisifs sous le commandement de propriétaires fonciers, pour maintenir l'ordre intérieur, et un contre-poids traditionnel aux sympathies pour la royauté gouvernant par ellemême, que l'on redoutait dans une armée permanente. Les faveurs les plus récentes, quant à la création de corps de volontaires en Angleterre, tendent principalement à déraciner le mépris profondément établi contre le service militaire, et à lui rendre la « respectabilité. » Avant que cela ne soit arrivé, et que l'exercice militaire, sous forme de corps de volontaires, soit de nouveau popularisé, aucun ministère anglais n'aura le courage de présenter un système de conscription générale, dont l'introduction se trouve cependant en tous cas à l'arrière-plan.

La loi d'organisation des corps de volontaires, « the volunteer act 1865, » 26 et 27 Vict., c. 65, renferme en 53 articles les dispositions suivantes:

4. La reine est autorisée à accepter les services de semblables corps de volontaires, qui les lui offrent par l'intermédiaire du lord-lieutenant d'un comté: par l'acceptation de cet offre le corps proposé est considéré comme corps légalement organisés selon cet acte.

- La reine est autorisée à former pour chaque corps un cadre permanent, consistant en un adjudant soldé, et un certain nombre de sergents instructeurs.
- Les autres officiers sont nommés par le corps sous l'approbation de la reine, obtiennent leur patente du lord-lieutenant et prennent rang après les officiers de l'armée permanente et de la milice.
  - 5. Chaque officier doit prêter le serment formulé dans la loi.
- 6. Il peut après dénonciation préalable, sous certaines conditions, quitter le service.
- 9, 10. Pendant le temps de l'exercice et du service actif, la reine peut instituer un officier supérieur de l'armée comme commandant en chef; un pareil officier doit annuellement faire l'inspection de chaque corps.
- 11. Par « order in council, » on peut fixer la mesure d'instruction militaire qui doit être le partage d'un « efficient volunteer, » d'un volontaire actif.
  - 12. La couronne peut dissoudre chaque corps.
- 44. Des réglements d'un secrétaire d'État peuvent réunir deux corps ou davantage en un « administraitre regiment », pour lequel la reine peut nommer un cadre régimentaire permanent. Afin de maintenir la discipline, le lord-lieutenant et l'Officier commandant peuvent former des « courts of inquiry » (conseils de guerre).
- 46. Un secrétaire d'État est autorisé à publier dans les limites de cette loi, des règlements sur la nomination et l'avancement des officiers, sur la formation des « courts of inquiry », sur l'administration générale et la discipline et sur l'exécution complète de cette loi.
- 47. La couronne peut appeler le corps au service militaire actif, en cas d'une invasion effectuée ou imminente, par l'ordre du lord-lieutenant et avec menace des peines de la désertion contre les absents.
- 18. Au service actif la solde est celle de l'armée active, outre une prime de 2 liv. et l'entretien des familles comme pour les milices.

- Le licenciement a lieu sur ordre écrit du lord-lieutenant.
- 20. Les officiers qui deviennent invalides au service actif ont droit à demi-solde, les officiers demeurés au service méritent la pension accoutumée nour leur yeuve.
  - 21. Les troupes volontaires hors du service actif sont soumises à une loi répressive particulière très douce.
- 22, 25. Le cadre permanent et les corps en service actif sont soumis au « mutiny act », aux lois de la guerre, et aux tribunaux militaires à former dans leur propre sein.
- 24-30. Les corps peuvent, sous la confirmation de la couronne, rédiger des statuts, et peuvent acquérir des propriétés, ériger des arsenaux et imposer des contributions obligatoires.
- 31-40. Ils peuvent acquérir des propriétés foncières à convertir en tirs, etc.
- 41. Le service dans le corps de volontaires dispense du service de la milice, tout officier, sous-officier, et simple soldat qui a obtenu l'instruction réglementaire comme « efficient volunteer ».
  - 42. L'exemption de la taxe sur les chevaux.
- 45. L'exemption des péages sur les ponts, les routes, et des autres droits (tolls).
- 46-55. Dispositions complémentaires. L'appendice contient la formule du serment des officiers et l'indication des anciens actes parlementaires abrogés, relatifs aux corps de volontaires (1).
- (1) L'organisation des corps de volontaires était seulement temporaire et cessa avec la gener. Par 48 60c. Ill., c. 111, une militre permaneule locaie composée d'invalides les templeça (local militie). La genemary carelry était, au contraire, évaneume une institution vue avec tant de faveur, qu'el tut continuée dans les lois postérieures, indépendamment de l'état de guerre; alle subsiste encore aujourd'hui et consiste en environ quelques centaines de petites d'ivisions (props) d'autron 30 houmes avec 3 à 4 miliciers et un subside annuel de l'État, pituti sous forme de corps d'archers à cheval, paséculaiement déstiné aux régioussence sociales, ét à celui des emontrer de temps en temps à cheval bien montés, revêts d'un uniforme choisi par cura-mèmes. L'es atsistique des corps de genemary, pour 1888, se trouve au cura-mèmes. L'es atsistique des corps de genemary, pour 1888, se trouve au comment de le comps de company pour 1888, se trouve au comment de le comps de comps de genemary, pour 1888, se trouve au comment de le comps de comps de genemary pour 1888, se trouve au comment de le comps de comps de genemary pour 1888, se trouve au comment de le comps de comps de genemary pour 1888, se trouve au comment de le comps de comps de genemary pour 1888, se trouve au comment de le comps de comment de le comment de le comment de le comps de comment de le comment de

## 8 5

# LA COOPÉRATION DES JUGES DE PAIX A L'ADMINISTRATION DE L'ARMÉE PERMANENTE

Comme la milice, l'armée permanente suit, elle aussi, les principes nécessaires de l'administration qu'aucane théorie ne peut modifier. La formation de corps de troupes, l'organisation et la procédure de l'administration militaire est par là placée, au moyen du « mutiny Act » anuel, par la législation et la pratique, essentiellement sur le même pied que l'administration militaire du continent. Les notions spéciales aux lles-Britannieuses ur les rapports de l'armée et du peuple n'ont en réalité pas eu d'autre conséquence, que de retenir l'armée anglaise loin en arrière de beaucoup d'autres armées du continent, quant à sa formation, son instruction et son administration; malgré sa valeur personnelle, l'excellence du matériel et l'élévation de la solde.

Pour ce motif précisément il y a aussi, comme sur le continent, quelques rapports entre l'armée permanente et l'admi-

Satistical Journal, t. 1, pag. 119. Les lois à cet égard datent en majeure partie de l'époque ancienne, 43 Geo. III, c. 98, 129, 121; 44 Geo. III, c. 54; 35 Geo. III, c. 81; 36 Geo. III, c. 89; 37 Geo. III, c. 44; 6 Geo. IV, c. 58. Un rapport sur l'état actuel se trouve aux Parl. Pap., 1861, n° 2817, t. XXXVI, Pag. 545.

A l'époque des guerres contre Napoléon, le zèle beaucoup admiré dans l'organisation des corps de violoniters e ancore un clois présenté beaucoup plus d'apparence que de réalité. A cette époque il s'agissait, pour la classes convernante, bien luis d'étouffer l'expert évolutionnaire des classes pour la company et pois d'étouffer l'expert évolutionnaire des classes par la company et de l'expert évolution et l'expert de l'expert masses. Le manque du sens d'une discipline permanente et l'organisation exclusive de la défense solutonie, ne peut pas plus être raintimée par des exclusions périodiques, que le défaut de toute institution de défense solide ne peut l'expert de l'expert d'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert

nistration de district, que nous devonsencore examiner ici sous forme d'appendice. Ils reposent en partie sur des lois particulières, en partie sur le « multiny Act », qui est publié d'une m'anière assez uniformément semblable chaque année: 1862, 25 et 26 Vict., c. 5, « an Act fort punishing mutiny and desertion and for the better payment of the army and their quarters; » ainsi qu'une loi spéciale pour l'administration des troupes de marine (c. 6). Les points divers de la coopération des iuces de naix, sont les suivants:

1. Après la formation d'un contrat d'enrôlement, le juge de paix doit recevoir le protocole d'enrôlement afin d'établir les rapports personnels de la recrue, de recevoir le serment légal du soldat, et de donner un certificat à ce sujet. Il peut en cette occasion encore dégager le soldat de son engagement, moyenant une amende peu élevée. Deux juges de paix peuvent aussi punir sommairement l'enrôlé, en cas de fausses indications dans la rédaction du contrat d'enrôlement, et le condamner aux peines légales auxquelles sont soumis les « rogues and vagabonds ».

Vingt-quatre heures au moins après formation du contrat d'enrôlement, quatre jours au plus tard, celui qui a été enrôlé doit, avec l'employé recruteur paraître, devant un juge de paix de la division, qui ne peut pas être officier de l'armée en activité. Dès que la recrue déclare avoir été « librement » en rôlée, le juge de paix rédige avec lui un procès-verbal d'après la formule légale, dans lequel il faut répondre à des questions déterminées sur son nom, sa demeure, son âge, sa vocation, s'il est lié par contrat d'apprentissage, s'il est marié, s'il a des défauts corporels, s'il sert déjà dans l'armée ou dans la milice, sur le mode d'enrôlement. Puis on lui lit différentes sections déterminées des lois militaires; la recrue prête serment d'après la formule légale, le procès-verbal de prestation de serment est rempli par lui, et un certificat de toute la procédure est rédigé par le juge de paix.

Le procès-verbal de prestation de serment porte : « Moi, N. N. je jure que les questions susdites m'ont été proposées

séparément, que les réponses du procès-verbal m'ont été lues, que ce sont les mêmes que j'ai données, et qu'elles sont véritables.

- « Je jure aussi d'être fidèle, et garder à Sa Majesté l'obéissance d'un véritable sujet, aussi qu'à ses héritiers et successeurs, à sa personne, à sa couronne et à sa dignité, contre tous les ennemis, et que je veux suivre et obéir à tous les ordres de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, et à ceux des généraux et officiers qui me seront préposés. Ainsi Dieu me soit en aide.
  - « Certifié par ma signature, N. N. »
  - « Juré devant moi, le 11 janvier 18..., à 11 heures. J. P.
- La recrue se refuse-t-elle à prêter serment, l'employé recruteur peut le détenir en prison jusqu'à ce qu'il prête le serment, (5 et 6 Vict., c. 12, § 56 et lois postérieures). Mais la recrue peut aussi, à l'occasion de ce procès-verbal, se retirer encore du contrat d'enrôlement movennant remboursement du salaire recu et 20 sch. pour les frais. Mais si ce paiement n'a pas lieu dans les vingt quatre heures il vaut comme enrôlé, de même que s'il avait satisfait au protocole du juge de paix. - Si ensuite la recrue se cache, ou se refuse à comparaître devant le juge de paix, ou s'éloigne d'une autre manière de l'employé recruteur, il est tenu, même sans procès-verbal, comme soldat enrôlé, et peut, d'après les lois militaires, être puni comme déserteur. (Vov. 5 Vict., c. 2, § 38.) Une recrue a-t-elle sciemment caché ses défauts corporels, ou donné sans cela sciemment de fausses indications, il peut être puni par deux juges de paix comme « rogue and vagabond, » S'est-il, par de pareilles indications sciemment fausses, assuré déjà une prime d'enrôlement, il peut être puni des peines répressives pour appropriation d'argent sous de faux prétextes, cas où le protocole du juge de paix doit suffire à établir le point de fait. A-t-il sciemment caché qu'il appartient à la milice active, il peut en outre être puni d'un emprisonnement d'au moins six mois et être incorporé de force dans l'armée pendant le temps où la milice n'est pas convoquée, et après le temps de service dans la milice.

2. Le juge de paix décide aussi en particulier des réclamations d'apprentissage en cas d'affaires d'enrôtement, lorsque la recrue est réclamée par un tiers comme étant son apprenti. Après constatation dece fait, la recrue doit être dégagée du contrat d'enrôtement, avec réserve de la peine légale pour fausses indications.

Ils sont soumis à des peines criminelles et à une incorporation forcée après le temps de l'apprentissage, et éventuellement soumis aux peines de la désertion s'ils ne se présentent pas volontairement en ce cas. Chaque maître qui veut réclamer soa apprenti, doit cependant, dans le mois de son éloignement, comparaître devant un juge de paix, prêter serment à ce sujet et se faire remettre un certificat. Le maître peut aussi dans ce mois se désister de ses prétentions an contrat d'apprentissage, et réclamer comme dédommagement personnel le paiement de la prime d'enrôlement encore due, déduction faite de deux guinées.

5. Pour certaines affaires de complabilité de l'intendance des employés aux revues, il faut rédiger des « affidavits », procès-verbaux de créance devant un juge de paix. Spécialement les employés du commissariat déposent leur compte avec une déclaration, qui doit être reçue d'après une formule légale devant un juge de paix. Pareillement les rôles des revues et les états de paiement doivent être reçus frances de tout fraie devant un juge de paix pour autant qu'ils sont à vérifier sous serment. En outre, les juges de paix ont diverses fonctions dans les affaires des revues annuelles, spécialement une punition sommaire d'une amende de 20 liv. sterl. contre toute personne, convaincue par deux témoins, qui se présente faussement à une revue, ou prête sciemment un cheval à cet effet.

La revue (muster), à lieu deux fois par an, au moins pour les grandes et les petites fractions de l'armée. Les officiers qui y donnent sciemment de fausses attestations, ou y font de fausses déclarations, ou reçoivent de l'argent ou des gratifications, sont soumis, s'ils sont convaincus devant un conseil de guerre, par deux témoins, à la cassation et à l'incapacité d'emploi; les autres personnes sont soumises à une amende de 50 liv. sterl. pour toute flasses attestation. Lors des revues dans le district de Westminster et Southwark, on désigne six juges de paix, parmi lesquels la commission doit en choisir au moins deux pour les affaires des revues et pour la rédaction du protocole.

4. Le casernement des troupes a lieu, d'après le « mutiny Act » par les constables des paroisses dans les maisons qui ont recu licence de débiter en détail les boissons spiritueuses. Les réclamations contre ce casernement sont décidées généralement par un inge de paix. Le casernement particulier a lieu par les constables. Les plaintes contre un constable, pour cause de surcharge, sont produites devant un juge de paix; un juge de paix a-t-il immédiatement ordonné le casernement, la plainte à cet égard est déférée à deux juges de paix. Paraît-elle fondée, le surplus du casernement est réparti entre d'autres maisons. Afin d'éviter les abus, chaque juge de paix peut, par ordre écrit, obliger le constable à lui donner l'indication par écrit du nombre des troupes casernées et de leur répartition entre les diverses maisons. Des peines de 2 à 5 liv. sterl. atteignent les personnes sujettes au logement qui refusent de recevoir la personne logée ou ne lui donnent pas la nourriture, le coucher, ou les autres fournitures réglementaires, ou ne donnent pas l'écurie avec le foin et la paille fixés, ou paient de l'argent au soldat au lieu de la nourriture et de la petite bière. (4 Vict., c. 7.)

Quant au casernement (billeting), les aubergers soumises au casernement, les écuries de louage, les brasseries, les débits de vins et antres maisons pour la vente en détail sont spécialisées dans la loi. Sont affranchis des logements les membres de la corporation des négociants en vins (vintners company), puis les épiciers, droguistes et les distillateurs qui ne vendent de spiritueux qu'accessoirement seulement. Des maisons qui n'ont pas d'écuries appropriées sou clelles occupées par de la cavalerie, sur la réquisition écrite de l'officier commandant, le constable doit les loger dans d'autres écuries appropriées, soumises au casernement. Sur plainte pour cause de

surcharge, deux juges de paix peuvent condamner le premier soumis au service à une équitable indemnité vis-à-vis du second. Les officiers commandants peuvent aussi ordonner un changement des troupes et des chevaux dans l'intérêt du service, pour autant que le nombre ne soit pas dépassé. Sur la réquisition écrite de l'officier commandant, un juge de paix peut étendre les circonscriptions de casernement et les routes selon les besoins. Une amende de 2 à 5 liv. st. est comminée par le « mutiny Act » contre tous les constables et autres personnes occupées du casernement, lorsqu'elles font occuper des maisons non sujettes à logement sans l'assentiment des propriétaires; ou refusent de procurer le quartier conforme aux réquisitions; ou demandent ou acceptent de l'argent ou des valeurs pour laisser vide un quartier; ou logent la femme, les enfants ou les serviteurs d'un militaire sans l'assentiment du maître de la maison; ou ne satisfont pas aux réquisitions pour fourniture de chevaux et movens de transport (v. plus bas): ou exigent plus que le tarif, sous ce rapport; ou ne donnent pas les listes réclamées par les juges de paix ; ou les rédigent d'une manière incomplète.

5. La fourniture des voitures et chevaux nécessaires à la marche des troupes a lieu par réquisition de l'autorité militaire aux juges de paix, dans les districts de leur juridiction. En montrant les ordres écrits, les juges de paix peuvent autoriser par warrant chaque constable à fournir les voitures, chevaux, bœuſs et valets y dénombrés par réquisition forcée dans chaque paroisse, mais généralement, seulement pour un jour, jamais à une distance de plus de 25 milles anglais, et moyennant paiement d'une gratification tarifée. Afin de répartir les charges de la manière la plus égale, un juge de paix peut, chaque année, en chaque endroit, faire rédiger un tableau de personnes obligées à fournir des attelages, en indiquant le nombre et l'espèce des moyens de transport. Il peut aussi à l'avance, par warrant écrit, autoriser le constable à requérir ces attelages d'après un tour égalitaire. Chaque juge de paix peut connaître, en même temps aussi, sommairement, de l'amende légale contre

les constables et contre les autres employés, occupés aux affaires du casernement ou des fournitures.

Les officiers qui enfreignent les lois sur le casernement et la fourniture des moyens de transport sont menacés de casation, après avoir été traduits devant un tribunal militaire. Une amende de 2 à 5 liv. est comminée contre l'officier qui oblige une voiture de transport, de le conduire au delà de la distance requise dans le warrant du juge de paix, ou la conserve au delà du temps fixé, ou la contraint (hors le cas de nécessité) de recevoir des soldats ou d'autres personnes, ou oblige par des paroles menaçantes un constable à fournir des chevaux de selle, etc.

D'après le « mutiny Act », le commandant général publie une réquisition écrite de fournir, l'officier commandant ou le sous-officier des troupes en marche la montre alors au bureau des « special sessions » on sinon au juge de paix. Un juge de paix publie ensuite le warrant aux constables. S'il n'y a pas assez de voitures et de chevaux dans les « special » districts, le juge de paix doit procurer ceux qui manquent dans les districts avoisinants.

Le taux des indemnités pour les divers attelages est réglé par les « mutiny Acts » annuels, à un sixième ou un tiers de thaler par mille anglais, les « quarter sessions » sont néanmoins autorisées à élever encore le tarif d'un tiers en tenant compte du prix du blé. Dans les cas de nécessité, le secrétaire de la guerre peut autoriser un officier général ou de l'étal-major, ou de l'intendance, à réclamer, par réquisition écrite du juge de paix, non seulement les moyens de transport, mais aussi des chevaux de selle, des voitures ou autres moyens de transport à quatre roues, ainsi que les bateaux pour le transport par eau. Le surplus occasionnel des dépenses que le constable doit payer au delà du tarif, en tenant compte de la saison de l'année et de l'état de viablité des routes, peut être imputé par ordre

6. En cas de poursuite des déserteurs, un juge de paix doit, par son warrant, autoriser les militaires poursuivants à saisir

le prétendu déserteur, ou ordonner la détention préalable de la personne arrêtée dans la prison civile; en certains cas aussi elle doit rédiger un protocole sur le point de fait et payer, au fonctionnaire qui opère la saisie, la prime légale. Les particuliers qui induisent un soldat à la désertion sont chargés de peines criminelles; l'entretien conscient ou le récel d'un déserteur est puni sommairement d'une amende de 20 liv.; il en est de même de l'officier qui, sans warrant du juge de paix, pénètre violemment dans une maison, afin de rechercher les déserteurs.

En ce cas, le contrôle des juges des paix sert à ce que l'autorité ne réclame pas par erreur ou faussement des personnes qui ne tiennent pas du tout à l'armée permanente. D'après le « mutiny Act » un constable, on lorsqu'il n'y en a pas à la main, tout officier royal ou soldat, peut conduire la personne soupconnée de désertion, devant le juge de paix du voisinage. Si le soupçon se confirme, après l'avoir entendu, le juge de paix ordonne la détention préalable dans une prison. La personne est-elle saisie par des soldats de son régiment ou dans le voisinage du dépôt de son régiment, le juge de paix peut aussi délivrer le prétendu déserteur à l'employé militaire poursuivant. En tout cas il doit faire rapport sur la marche de l'affaire au secrétaire de la guerre, en désignant les personnes par lesquelles le déserteur est saisi, il doit alors leur payer sur avis du secrétaire de la guerre, une prime dont le maximum est 40 sh.

7. Comme juge de police, les juges de paix exercent leur pouvoir répressif sommaire contre les délits des militaires, avec la même étendue qu'à l'égard des civils. Un ollicier spécialement, qui fait la tentative de soustraire un soldat à l'autorité civile, doit, d'après le « mutiny Act », être cassé juso facto. D'après le même Acte, il s'y ajoute le châtiment, par une amende de 3 liv., de l'officier qui commet un délit de chasse, et est traduit par un témoin digne de foi, devant un juge de paix. Il y a aussi d'autres clauses pénales, éparses dans les lois militaires, qui appartiennent à la compétence des juges de paix.

On comprend naturellement la juridiction sommaire des juges de paix sur les délits ordinaires des officiers et des soldats, toute la juridiction militaire se restreignant aux delicta militaria. Le « mutiny Act » ajoute à la législation ordinaire sur la répression sommaire des infractions de police, quelques autres cas qui étaient occasionnés par la position particulière de l'armée permanente. D'après la statistique judiciaire, le nombre des jugements répressifs des juges de paix pour violation des « army Act », en 1860, était de 3,627, et du « navy Act », 1,100. Il faut aussi citer ici, en passant, le système de concession, qui incombe aux « special sessions » des juges de paix. La remise de concessions pour les cantines de l'armée (canteens) a d'abord lieu par l'intendance. Sur pied de celle-ci, deux juges de paix, d'après le « mutiny Act » accordent une concession pour le versement de bières, vins, spiritueux, sans observer les autres formalités, en cas de remise de licences pour les débits de boissons.

L'importance pratique de cette ingérence des juges de paix est qu'ici également, relativement à l'administration de l'armée permanente, l'autorité toite doit maintenir la sphère de compétence légale, et spécialement à l'entrée de la vie civile, dans le service militaire (contrat d'enrôlement), en cas de devoirs de caseronement et de transport.

Les fonctions des jugés de paix amènent aussi alors le course de l'instance, aux « quarters sessions », eventuellement aux cours royales. Les plaintes en recours pour un acte professionnel sur pied du « muliny Act » ne peuvent être formées devant aucun ribunal local, mais seulement devant les cours royales. Ce système est étendu aussi loin, afin d'empêcher un développement de la législation sur l'armée permanente, par l'administration de la guerre, et pour éviter les abus possibles de l'autorité militaire dans des buts de parti. Il peut pour ce motif être ramené au rapport d'instance supérieure dans l'administration de la milice (voir fin du § 4). Mais l'anxieuse prorogation d'année en année de la loi d'administration militaire (le mutiny Act) est calculée de manière à donner au parlement un contrôle

T. IV.

continuel sur cet objet, afin que dans les rapports de l'armée pernanente, rien ne prenne consistance, qui constitue un danger pour la constitution nationale et pour l'ordre légal civil.

# CHAPITRE VII

LA CONSTITUTION DE LA PAROISSE (PARISH)

§ :

# NAISSANCE ET CARACTÈRE DES PAROISSES

Les sphères du « self government » anglais développées jusqu'ici (justice, police, armée) sont précisément les éléments, auxquels les notions actuelles de constitution communale ont contume de donner la plus grande importance.

Le principe du droit électoral y fait défaut. Le « sheriff » et le juge de paix, le jury, le « constable, » le service de la milice reposent sur des nominations; les impôts nécessaires à ces divers objets ne sont pas concédés, mais décrétés. Il y manque en outre le principe de la localisation de l'administration. La justice civile et répressive, la police et la milice sont administrées par districts. Les constitutions municipales, elles aussi, qui se résolvent localement à la faveur de certains priviléges particuliers, n'ont pu dans leur sein former une administration locale indépendante pour les divers quartiers de la ville, Les anciennes décuries tithings sont devenues dans la constitution normande les siéges de la police inférieure et de la justice, dans le sens le plus restreint de fonctions de prévôté. Les villages ruraux délimités avec des établissements attenants avaient toujours été l'exception en Angleterre ; depuis le dix-huitième siècle la masse de la population rurale consiste en fermiers, propriétaires ruraux (freeholders ou copyholders), aubergistes, classes industrielles et ouvrières. La où existe encore une seigneurie (manor) elle n'exerce plus que des droits honorifiques et ne possède que des prérogatives réelles, quant aux droits, fermaces, droits de mutation, dimes consolidées.

Le centre fixe et véritable, l'ame des petites communes locales, devint ainsi l'église, la paroise et l'école. La réunion du dimanche pour le service divin, le solennités des actes religieux et des fêtes, et le lieu commun des enterrements devinrent ici des éléments plus forts, pour la vie communale locale, que les insitutions féodales. A la place de l'ancienne décurie saxonne (tithing), une modification tacite et successive est venu mettre la paroisse. La législation des Tudors, spécialement, base sur les impôts et les fonctions paroissiales de nouvelles fonctions publiques importantes, ou augmente l'importance des anciennes. Dans la constitution des paroisses il faut donc distinguer trois grands degrés de développement (1).

1. Au moyen áge, la paroisse est seulement un élément de l'organisation ecclésiastique, un siége inférieur, l'emploi local

(1) L'exposé des relations historiques de la constitution paroissiale, avec naissance de la taxe des pauvres, a été fait dans la partie historique depuis le treizième siècle, t. I", pag. 283; sous les Tudors, t. II, pag. 29; au dixhuitième siècle, t. II, pag. 179.

Sous le rapport de la littérature relative à la constitution paroissiale, il faut citerici: John Steer, Parish Law, 2º édit., by tieorge Clive, London, 1843-48. Cet ouvrage traile de la constitution communale au point de vue de la paroisse (par conséquent aussi des impôts communaux, de l'administration des routes, les juges de paix, des constables et du système d'administration des pauvres). Il y manque les rapports historiques et systématiques, qui précisément y étajent si nécessaires. Sinon l'écrit est au nombre des mellleures et des plus utiles compilations. Voyez aussi R. Burn's Ecclesiastical Law. édit. Phillimore, 4 vol., 1842, dont les articles aiphahétiques suivants se rapportent à notre sujet : Churchwardens, t. I, pag. 398-415; Parish, t. III. pag. 73; Parish clerk, t. III, pag. 82; Sexton, t. III, pag. 602. Il faut ciler de nouveau l'ouvrage déjà Indiqué dans la partie historique : Toulmin Smith.T he Parish, its Powers and Obligations at Law, 2" édition, London, 1857. Spécialement chap. III, des employés paroissiaux; chap. IV, des committees paroissiaux; chap. VII, des objets de l'administration paroissiale; chap. VIII. les impôts paroissiaux.

normal de la hiérarchie ecclésiastique. Le pasteur est le chef et l'autorité dans la commune, les deux marguilliers sont des employés auxiliaires ecclésiastiques. La constitution des tribunaux d'enquêtes ecclésiastiques subsiste encore sous forme de devoir de dénonciation contre les délits notoires, contre l'Obédience ecclésiastique.

Cependant, dès la fin du moyen âge, les bases d'une participation plus indépendante de la commune furent posées. parce que la naissance de nouveaux devoirs produisit de nouveaux droits. Au treizième siècle, les revenus des églises richemeut dotées ne suffisaient plus pour l'entretien des bâtiments ecclésiastiques, les prélatures et les couvents s'emparant touiours davantage des biens ecclésiastiques et des dimes. On se tourna donc vers le bon vouloir des paroissiens, et dans les cas de refus on s'aidait des movens dont usait le gouvernement absolu de l'Église. Ainsi naquit le « church rate » dont la base naturelle est le ménage religieux comme tel, sans que l'on pût s'enquérir s'il participait comme « freehold » aux charges de justice et de police, et aux subsides parlementaires. Leur levée devint désormais la principale affaire des « churchwardens. » Mais comme le rapport original de libéralité ne fut pas oublié. il était impossible de refuser une délibération préalable avec la commune. L'assemblée communale avait lieu, à cause de l'obiet, dans la sacristie, « vestry; » d'où l'assemblée prit elle-même le nom de « vestry ». Le vote eut lieu avec droit égal pour chacun. par analogie des anciennes assemblées communales et des élections parlementaires. Le droit de vote égal était donc réputé « common law » droit commun. Ce droit de concéder l'impôt sortit la commune locale de sa position modeste et la fit peu à peu une autorité ecclésiastique, au même titre que la grande assemblée des « commoners » dans le parlement anglais. Le bon vouloir de la majorité décida en tout cas de la mesure et de l'espèce de concession. Les refus positifs étaient rares, il est vrai, et pouvaient toujours être punis par la censure ecclésiastique et l'excommunication; cependant ces moyens de contrainte perdirent peu à peu leur efficacité.

La tradition qui s'y forma tacitement, est l'expression involontaire d'un rapport de droit réciproque.

2. Depuis la réforme, cette constitution paroissiale acquiert. peu à pen, avec de nouvelles charges considérables, une nouvelle importance, bien que l'église épiscopale n'eût aucune inclination à donner des droits à la commune. La législation des Tudors spécialement (complétée par la grande loi des pauvres d'Élisabeth) accepte l'assistance des pauvres comme une charge publique, converte par un « poor rate » levé dans la paroisse, à peu près d'après le système déjà existant du « church rate ». Les marguilliers deviennent inspecteurs des pauvres. A côté d'eux des « overseers of the poor » particuliers, qui, alors sont nommés par l'autorité civile et sont en outre indépendants de l'autorité ecclésiastique, existent comme employés temporels locaux. Les fonctions de constable, par leur décadence, ne paraissant plus suffire pour beaucoup de fonctions: de prévôt à la campagne, de chef de district dans les villes, peu à peu toute une série de nouvelles fonctions de chef local est imposée aux marguilliers, ou aux inspecteurs des pauvres ou à tous les deux; de telle sorte, qu'alors les fonctions des prévôts allemands semblent réparties assez arbitrairement en Angleterre, sur la tête des constables, « chnrchwardens et overseers »; une quatrième fonction, celle d'inspecteur des routes. vient encore s'y ajouter, après que la législation des Tudors a aussi rattaché d'une manière régulière l'entretien des routes à la paroisse. Sous la forme des « vestries », on ne peut cependant nier que l'influence des classes gouvernantes s'est rendue sensible, comme dans les constitutions municipales. Dans beaucoup de paroisses il se forme, par la retraite des petits imposables, une sorte de « governing body », corps gouvernant, sous le nom de « select vestry ».

5. Au diz-neuvième siècle, la prépondérance considérable de la taxe des pauvres fait prédominer aussi naturellement d'une manière excessive le côté temporel de l'organisation paroissiale. Côte à côte avec le bill de réforme, revit ici aussi le droit étenit des imposables. La loi des pauvres de 1834 donne à tout le donaine une forme entièrement nouvelle, et sécularise la constitution paroissiale d'une manière dont rien n'est encore perceptible chez Blackstone. Le « vestry » est maintenant, dans son importance capitale, une assemblée communale temporelle, qui porte les charges pécuniaires les plus lourdes de la commune, et doit pourvoir à nne administration des pauvres des plus embrouillées, qui conserve néamoins aux celésiastiques et aux marguilliers d'anciena droits honoritques, et des droits communaux ecclésiastiques. Par le maintien de l'identité légale des « vestries » politiques et spirituels, naissent assurément des contradictions, à une époque où la moité de la population ne reconnait plus l'Église établie, Fontradictions qui se manifestent d'abord dans le sort étonnant du « church rate ».

Nous exposerons donc, au chapitre VII, le côté ecclésiastique de la constitution paroissiale, au chapitre VIII, le côté tempored de l'administration des pauvres, au chapitre IX le développement analogue du système temporel. Les trois points de vue de la constitution paroissiale qui peuvent se distinguer d'une manière utile dans cet exposé, sont : 1° le district des paroisses, 2° les employés paroissiaux, 5° les assemblées paroissiales.

Parish, parochia, est la circonscription communale d'une église paroissiale, c'est à dire une circonscription dans laquelle l'ecclésiastique a, en échange du soin des âmes, droit aux dîmes et aux oblations ecclésiastiques de sa commune. La formation des circonscriptions paroissiales s'est achevée très lentement au moven âge, avec la coopération énergique de fondations laïques, d'où résulte un droit de natronage très étendu, qui forme la règle de l'Église d'Angleterre, La formation des paroisses est, jusqu'en ces derniers temps, demeurée assez constante. Un index rédigé en 1288, la taxation dite du pape Nicolas, put être employé pendant des siècles. Les rapports des shériffs pour 1371 ont permis à Stone de compter 8,632 paroisses. Dans les comtés du Nord, elles étaient et demeurèrent étonnamment grandes, souvent elles embrassaient 2 à 5 lieues carrées; dans les comtés du Nord elles étaient en moyenne plus petites que les paroisses du nord de l'Allemagne. En 1520, leur nombre s'éleva à 9,407, sous Jacques I<sup>er</sup>, à 9,284. Le recensement de 1851 donne le nombre des paroisses véritables et des chapelles paroissiales; il est de 10,477.

Comme circonscriptions exceptionnelles, il faut encore citer ici les endroits extra-proissuux. Dans l'organisation des paroisses du moyen âge, il y avait spécialement, pour divers motifs, quelques circonscriptions (les colléges de droit, « inns at law », à Londres, les colléges des universités, les environs les plus immédiats des églises cathédrales, les forêts royales, etc.) étaient demeurées hors des paroisses, exemptes par conséquent de la taxe des pauvres, des impôts sur les routes et des institutions communales correspondantes. Il s'y agissait de 557 localités ayant une population de 105,000 âmes. La législation la plus récente les a cependant, à l'occasion de nouvelles réformes des circonscriptions des pauvres et de police, embrassées autant que les besoins pratiques semblaient le nécessiter. La commission administrative ecclésiastique en a beaucoup incorporé de nouveau aux paroisses.

#### NOTE SUR LA STATISTIQUE DES PAROISSES.

Elle n'est touchée qu'accessoirement dans les rapports parlementaires. Les Parl. Pap., 1880-33, n'72, donnent le nombre total actuel des préende ecclésiastiques : 11,728 (8,214 presbytères, 8,977 ecclésiastiques paroissiaux residents, 9,395 non résidents, 40,300 non résidents, 500 non résidents, 500 non résidents, 500 non résidents, 600 non resident partie par 1,500 non resident partie par 1,500 non resident partie partie par 1,500 non resident partie par 1,500 non resident partie partie par 1,500 non resident partie pa

Presque de motifé plus grand est le chiffre des associations communales pour l'assistant dans ce pauvres, beaucone de paivres, beaucone de paivres est divisant dans ce but en plusieurs townships, qui, d'après le nouveau langage de l'inspectorat des pauvres, sont indiquéé en somme comme persiskes dans le but d'assistate les pauvres : parmi cux 737 soulement ont 30 danes, 1,970 not 1808 terms, 6,881 ont Jusqu'à 360 âmes, cn somme curvion 19,000 è de moins de 860 âmes. Cette différence de chiffres repose sur ce que, après 13 et 14 Char. IJ, c. 18,

§ 21, les paroisses, particuilrement dans les comtés du Nord, purent conserver la subdivioln des paroisses en tonendisp pour l'assistance des nuvres, et qu'ainsi quelques milliers de communes locales extisent en plus pour l'administration des pauvres. En outre la inimie entre les églises et sans caractère de paroisse est fréquemment un objet de discussions. Cette statistique (emporté des paroisses a déjà été doun ép lus haut.

Une procédure sommaire pour établir les l'inites des paroisses en discussion a été fréemment introduite par la commission générale pour le rachat des dimes, 2 et 2 Vict., c. 63, §§ 34-36; 3 Vict., c. 13, § 28. Au moven âge les limites des paroisses et elizient parcourues de temps en temps avec des drapeaux flottants, des lumières et d'autres solennités, processionnellement, et l'hospitalité des voisies y était tellement mise à contribution, que les tribunaux ne vouirent jamais reconantite la coutume comme consuetudo rationabilit, et que les Tudors prescrivirent des mesures de police contre elle. Voyez Smith, Parish, pag. 424-541.

#### 8 9

# LA POSITION DES MARGUILLIERS (CHURCHWARDENS)

Le principal fonctionnaire de la paroisse, le pasteur, recteur ou vicciire, selon qu'il possède les dimes ordinaires ou non, appartient, pars position principale, à la hiérarchie ecclésiastique. Dans la constitution paroissiale, il ne possède que le droit honorifique de présider l'assemblée paroissiale et de prendre part à la nomination des marguliliers. La législation des Tdors lui a aussi occasionnellement imposé quelques devoirs de police, spécialement, l'enregistrement de témoignages de service domestique. l'attestation de l'application du fouet aux «rogues », le contrôle des visites à l'église des « popish recusants » et quelques affaires analogues. Mais, par des motifs aisés à comprendre, la législation n'a pas poursuiri cette voie.

Les marguilliers (churchwardens) (1), seuls représentants de

(1) La iittérature particulière sur les churchwardens consiste pour la majeure partie en manuels pratiques (Anderson, Asidown, Bird, Brady and Mahon, Pileaux, etc.). Steer, Parish Law, contient aussi parfois des docula commune dans l'organisation ecclésiastique, sont, sous le rapport de l'église, envisagés seulement comme des aides suberdonnés, mais ont acquis par droit coutumier temporel une position plus indépendante. Il y en a régulièrement deux par chaque paroisse; mais il y a aussi quelques paroisses dans lesquelles les fonctions manouent. D'après les « canones» ecclé-

ments à ce sujet. Quant aux développements historiques de ces fonctions, voyez pag. 68-103 de T. Smith.

Sous le rapport ecclésiastique le pasteur est en tout cas indépendant vis-àvis de la commune. Sous ce rapport. Steer dit, pag. 279 : « It has already been stated, that the minister has a right to preside at all vestry meetings; for a minister is not a mere individual of vestry; on the contrary, be is always described as the first, and as an integral part of the parish; the form of citing a parish being, a the minister, churchwardens, and parishloners; » and that he and any other individual should be put in competition for the office of chairman, would be placing him in a degraded situation, in which he is not placed by the constitutional establishment of this country. In sound legal principle he is the head and praeses of the meeting. . (Wilson, v. M. Math., 3 Phil., Ec. ca. 87; 3 B. et Ald. 216, notis.) Ce point de vue ecclésiastique est vivement combattu dans T. Smith, Parish, cap. VI, pag. 288-330, et le rédacteur réclame pour les churchwardens une position temporelle prépondérante et pour la commune le droit d'élire tous les employés. Ces différences reposent en majeure partie sur ce que les autorités temporelles et ecclésiastiques ont motivé leurs décisions d'après des points de vue divers; en pratique les questions les plus importantes sont fixées d'une manière assez satisfalsante.

Les fonctions ecclésissiques des churchwardens concernent particulitèrement la propriété de l'église, mais pas toute celle-ci, Quant à la propriété foncière spécialement, le pasteur a sur celle-ci un droit de frechoid viagar pour ce qui concerne la cure et les champs cariaux, et ce d'après la commos law. On n'a reconnu la qualité des churchwardens, comme corprorien, qu'en ce qui concerne la fortune mobilière seulement. A Londres cependant ils en forment une pour toutes fins, même pour la représentation légale de la propriété foncière de l'église. Récemment, 59 Geo. Ill., c. 12, §17, 5 et 6 Guill. TV, c. 85, § à leur a imposé l'obligation particulière de posséder et de représente n justice, en qualité de corporation, les terres et autres immembles par suite de novelles attributions.

Pour ce qui concerne les constructions à nouveau auxquelles la commune n'est pas obligée, on prescrit de nombreuses collectes (briefs), pour lesquelles la chancellerie accorde une permission par patente, et que les churchmerdens sont alors contraints d'effectuer et de verser, ensuite d'un statut, 4 Anne, c. 14. siastiques de 1603 (Can. 89), ils doivent être annuellement élus par le consentement commun de l'ecclésiastique et des paroissiens, et à défaut de consentement, l'un d'eux par l'ecclésiastique et l'autre par la commune. Ces « canones », non confirmés par le parlement, n'ont, en tout cas, pas de force légale obligatoire pour les laïques, seulement l'usage local concorde généralement avec eux, et pour les nouvelles églises érigées par des lois postérieures, le même principe est reconnu comme règle. 9 Anne, c. 22; 58 Geo. III, c. 45, §§ 75, 74(Cf., 59 Geo. III, c. 134 et lois postérieures). La nomination doit avoir lieu dans la semaine de Pâques. Les marguilliers sortants proposent leurs successeurs, ils sont généralement élus. Le plus souvent la coutume donne la nomination à un comité communal, « select vestry », dans des cas très rares, au patron de l'église. A Londres, il est de tradition que la commune élise les deux marguilliers.

Sont étigibles tout fidèle chrétien, tout Anglais devant légalement appartenir à l'Église établie, un « dissenter » est ignoré; celui qui est élu dans ces conditions peut cependant se choisir un remplaçant. Un examen, afin de savoir si la personne élue est convendèle, n'appartient in aux tribunaux temporels, ni aux tribunaux ecclésiastiques, mais seulement à la commune, qui possède, d'après la pratique judiciaire, le pouvoir de les démissionner, Blackstone I, 304.

Sont tibérés de la charge, les pairs, les membres du parlement, les ecclésiasiques de l'Église de l'État, les ecclésiasitques catholiques ou dissidents après observation des formalités, les avocats, avoués, greffiers, « physicians, surgeons » qui ont acquis le droit de cité à Londres, les apothicaires après un apprentissage de sept ans; d'après la loi sur la milice de 1802, les sonsofficiers et soldats de milice; les employés des douanes et accises, 3 et 4 Guill. IV, c. 51, § 12; puis ceux qui habitent au dehors, qui n'appartiennent à la paroisse, qu'à cause d'une propriété foncière. (Steer, Parish law, 101), Sont incapables, d'après les précédents judiciaires, les mineurs, les étrangers, les uifs. les presonnes punies pour cause de félonie: cenendant dans les paroisses de Londres des juifs ont parfois été abusivement choisis comme marguilliers.

S'il n'existe pas de motifs d'exemption, l'élu peut être astreint à se charger des fonctions par pénalité ecclésiastique, c'est à dire par excommunication, d'après la nouvelle loi, par peine arbitraire d'emprisonnement. Il prête, dans les mains de l'archidiacre, un serment professionnel qui, par la réunion des tribunaux ecclésiastiques et temporels, fut rédigé de la manière suivante :

« Vous devez jurer d'accomplir avec vérité et fidélité les fonctions de marguillier dans votre paroisse, et dénoncer (present) d'après votre meilleur pouvoir et science les choses et personnes qui doivent l'être d'après les lois ecclésiastiques de ce rovaume.

(D'après 5 et 6 Guill. IV, c. 56, § 9, une déclaration est maintenant substituée au serment professionnel.)

Les fonctions de l'emploi de marguillier forment de loin le point le plus embrouillé où il faille chercher à séparer les fonctions ecclésiastiques et temporelles.

I. Comme fonctions ecclésiastiques il faut regarder celles qui, d'après la constitution du moyen âge, appartiennent aux obligations du clergé local. Ce sont les quatre suivantes :

1. Ils sont curateurs du bâtiment de l'église, du cimetière, des chemins de l'église, et représentants de la fortune mobilière de l'église. Ils soignent d'une manière indépendante les réparations courantes, pourvoient à l'agrandissement des bâtiments avec l'assentiment de l'évêque; dans les deux cas la commune accorde les ressources. Le « vestry » n'est pas obligé de pourvoir aux constructions nouvelles; mais elle peut aussi en résoure de pareilles et décréter une taxe ecclésiastique valable dans ce but (c'est ce qui a été jugé par trois jugements conformes, 29 Char. Il). Les « churchwardens » soignent ensuite l'aérage de l'église, l'entretien des fenêtres, du pavement, etc. Ils répartissent les siéges (peux) d'après l'état et la coutume, avec recours à l'évêque, et aussi en tenant compte des droits privés l'égitimement acquis. Ils veillent à l'entretien des murailles et

autres enceintes des cimetières et à l'entretien des chemins de l'église. Pour la fortune mobilière, l'orgue, les cloches, les matériaux du service divin, ils forment une personne Juridique, corporation, avec le pouvoir indépendant d'ester en justice. Les pouvoirs de disposer n'appartiennent cependant pas à un seul marguillier, mais seulement à tous deux et aussi à eux deux avec l'assentiment de la commune, Steer, 400. En cas de vacance, ils administrent aussi intérimairement la fortune pastorale, pour le compte du successeur, sous la surveillance des autorités ecclésiastiques.

Une jurisprudence particulière s'est formée pour les siéges dans les églises (pews). Le droit commun est un usage général de ces sièges par tous les paroissiens, usage que l'ordinaire doit régler par le moven des marguilliers, selon le rang et l'état social, Coke, 3 Inst., 202. Chaque paroissien peut donc exiger que tout habitant non domicilié lui cède la place, et qu'il lui en soit fait une autant qu'il est possible. C'est l'affaire des « churchwardens » sous le contrôle de l'évêque, auprès duquel le pasteur et la commune n'ont au plus qu'un avis amiable à donner, Steer, Parish Law, 25. Par licence épiscopale (faculty) il peut cependant naître aussi un droit privé (fréquemment discuté) pour les personnes et les familles ; il découle sans discussion aucune de la tradition. Lorsqu'une place dans l'église est ainsi devenue la propriété d'une maison, les tribunaux laïques sont juges des contestations. Les nouvelles lois sur l'érection des églises et les actes spéciaux ont produit un système embrouillé de vente et de location des siéges d'églises.

2. Ils pourvoient aux besoins matériels du service divin, spécialement à ce qu'il y ait un exemplaire de la Bible, un « book of common prayer », un livre d'homélies, une pierre baptismale, une table pour la cène ainsi que son tapis; à ce que les dix commandements, un choix de sentences bibliques soit appendu aux murs de l'église. Ils veillent à ce qu'il y ait un pupitre, une chaire, une bolte à aumônes (Can. 80-84); puis ls procurent le pain et le vin, les lumières, le calice et les

objets nécessaires à la cène (Can. 20), le tout aux frais de la paroisse.

- 5. Ils exercent la police de l'église et du service divin, avec le devoir d'empêcher les actes inconvenants et les troubles, d'exclure les excommuniés de l'assemblée (Can. 28). Ils ne peuvent permettre, dans l'église ni dans le cimetière, des fêtes, des assemblées temporelles, des revues militaires, etc. (Can. 88). Ils doivent veiller à ce que les paroissiens visitent l'église, v restent jusqu'à la fin du service; ils doivent dénoncer ceux qui v manquent (Can. 90). Ils ne doivent pas souffrir que des personnes oisives s'assemblent pendant le service à la porte de l'église on sur le cimetière (Can. 19). Ils doivent conserver la clef du clocher (celle de l'église appartient au pasteur), et répondre de ce que les cloches ne soient pas sonnées abusivement. Ils ne doivent pas permettre que des étrangers prêchent, sans licence de l'évêque, dans l'église (Can. 50, 52). Enfin, ils ont la police du cimetière, surveillent les prescriptions concernant les inhumations des suicidés et des malfaiteurs, sous réserve d'un « mandamns » en cas de refus arbitraire (1).
- 4. Ils sont chargés du contrôle et de la conservation des registres de l'église, qui sont déposés dans une caisse fermée, pour laquelle les « churchwardens » garde deux clefs et le pasteur la troisième. Ils doivent veiller à ce que le pasteur inscrive chaque dimanche tous les baptêmes, mariages, et enterrements de la dernière semaine, et ils doivent signer au pied de chaque

<sup>(1)</sup> A la police eccleisatique se ratiache le devoir des churcherardens de la fier des presentanes à la piace des anciens témions synodaux, dont les obligations sont requises dans les serments professionnels, spécialement de dénoncer tous les délius notiers relatifs à l'égiale, aux eccleisatiques, aux paroissiens, ainsi qu'ils sont de nouveau aggravés par les cononce de 1603, mais cependant u'en sont pas moins tombés en désuétude. Il s'y réfère aussi certains délits des ecclésiastiques contre la discipline religieuse. Pautre part le pasteur lui-même doit exercer le devoir de dénonciation, lorsque les churcherardens le négligent (can. 113). D'après 3 Jacq. 1, c. 4, nor y ratiache aussi le presentanet des reconsints, d'après 1 Jacq. 1, c. 5, le pre-sentanent des ivrognes, qui sont déjà une partie de leurs fonctions temporelles.

feuille du registre, avec le pasteur, ils doivent enfin envoyer à l'évêque chaque année, le 25 mars, uue copie pareillement signée du registre de l'église. Ces prescriptions sont aujourd'hui modifiées par celle conceruant le registre de l'état civil.

C'est sous les Tudors qu'avait commencé la législation sur la tenue des registres de l'église. Les injonctions ecclésiastiques de 1847 prescrivent que « le pasteur et la paroisse » doivent tenir dans chaque paroisse uu livre ou un registre, dans lequel seront indiqués le jour et l'année de chaque noce, baptême et enterrement. Chaque dimanche le pasteur doit, en présence d'un marguillier, procéder à l'inscription afférente à la semaine précédente, à peine de 3 sch. 4 d. d'amende pour chaque négligence. Cette obligation fut légalement reconnue par 6 et 7 Guill. III, c. 6, § 20. Par 52 Geo. III, c. 146, fut prescrite la forme des livres à procurer par les « churchwardens ». l'achat d'une caisse en fer pour leur conservation, ainsi que la forme des duplicata à remettre chaque année au « registrar » du diocèse. Mais depuis l'établissement des registres de l'état civil, ils n'ont plus conservé que l'inscription des mariages conclus selon les rites de l'Église établie. (Voyez § 6. ch. 9.)

- II. Le côté temporel des fonctions de marquillier repose principalement sur la coutume et la législation parlementaire. Il comprend les quatre points suivants (†):
- 1. Répartition et l'evée de la taxe ecclésiastique, y compris la convocation de l'assemblée communale requise à cet effet. Elle forme le passage, dans la partie purement temporelle, de la constitution ecclésiastique, le church rate étant à recouvrer comme impôt réel, même sur les « dissenters » et sur les habitants du

<sup>(1)</sup> Les fouctions temporelles des churcheurdens seront principalement exposées par la suite au chapitre sur l'administration des pauvres. Leur position pour le church rate a été donnée plus haut ichap, II, § i, Les diverses affaires d'un prévôt lognor l'exécution de certains réglements de police, en cas d'élections communaies, et d'après les lois sur la milles es police, en cas d'élections communaies, et d'après les lois sur la milles es partiatachent aux fonctions de consable, avec lesquels ils concourent aussi partiellement. Elles sont donc citées à leur rang dans chaque partie de l'orsanisation communale.

dehors. Par suite, le tribunal laïque décide de la valeur des voix et du mode de votation, comme formant une partie de la s common law ».

2, Ils sont aussi inspecteurs des pauvres, 43 Elis. c. 2, § 1, avec le devoir de veiller aux apprentis paurres, aux enfants illégitimes, et aux autres affaires de l'assistance des pauvres, pour lesquelles ils sont en même temps ex officio « overseers of the poor », et en ce sens subordonnés aux pouvoirs des juges de paix relatifs à ce domaine, ils doivent expressément être indiqués comme overseers, parce qu'en qualité de margnilliers ils ne sont pas soumis à la compétence des juges de paix.

3. Ils doivent exercer des fonctions d'employé subordonné de la police, qui leur sont imposées par la législation depuis la réforme, en partie concurremment avec les constables et les « overseers ». Ils prélèvent une amende de 12 d. par dimanche sur les personnes qui ne viennent pas à l'église, 1 Elis. c. 2; sur celles qui mangent de la viande un jour de jenne. 5 Elis. c. 5: la peine de 5 sch. sur ceux qui chassent les dimanches ou jours de fête, ou se livrent à des divertissements illégaux, 1 Charl. I, c. 1; sur ceux qui s'occupent d'affaires temporelles les dimanches ou jours de fête, 29 Charl. II, c. 7. Ils doivent punir l'ivresse, 4 Jac. I, c. 5; 21 Jac. I. c. 7; punir les hôtes qui permettent des scènes d'ivrognerie, 1 Jac. I, c. 9; les délinquants en matière de chasse, 1 Jac. I, c. 29; ceux qui tiennent des débits de bière non autorisés, 3 Cahr. I. c. 3. Ils infligent des peines pour violations des règlements relatifs à la vente du beurre et du fromage, 13 et 14 Char, II,(c. 26; pour violation des règlements sur les poids et mesures, 16 Char. I, c. 19; 22 Char. II, c. 8. Ils amènent devant un juge de paix les fripiers et colporteurs n'avant pas de licence, 9 et 10 Guill, III, c. 27. Ils doivent lever les amendes contre le domestiques qui manient le feu sans précautions, 6 Anne, c. 31; contre ceux qui vendent en détail des spiritueux, 9 Geo. II, c. 23; des amendes contre les apprentis, les domestiques, et les journaliers, qui jouent dans des maisons publiques, 30 Geo. II, c. 24.



4. Ils ont à remplir diverses obligations communales d'un che de commune rurale, que la législation leur impose aussi à l'occasion; versement de la part des contributions de la paroisse dans la taxe des pauvres au « county rate », 12 Geo. II, c. 20; devoir de procurer des locaux pour conserver les uniformes et pièces d'armement de la milice, d'après diverses lois de milice; coopération aux nouvelles élections des inspecteurs des routes d'après l'ancienne législation, 5 Guill. III, c. 12; rédaction de la liste matricule du service du jury avec les iuspecteurs des pauvres, 6 Geo. IV, c. 50; certaines fonctions auxiliaires dans la procédure nouvelle relative aux registres de l'état civil.

Malgré le mélange des affaires, les marguilliers sont, en général, soumis quant à leur responsabilité professionnelle aux aux torités ecclésiastiques (courts). A la fin de leur année de service ils doivent rendre compte à l'ecclésiastique et à la commune, et peuvent y être contraints par « presentment » auprès de l'autorité religieuse, ou par action en reddition de compte devaut l'évêque, ou enfin par action civile auprès des tribunaux.

Sous ce rapport les pouvoirs de la commune et des autorités ecclésiastiques et civiles se sont cumulés, parce qu'on leur reconnaissait le devoir de rendre compte sous chauen de ces rapports. Dans le mois après la clôture de l'année de fonctions, ils doivent rendre compte au pasteur et au « vestry » réunis, et en recevoir leur décharge en leur remettant le reliquat qu'ils pourraient avoir en mains. (Can. 80). « La cour ecclésiastique peut les contraindre à rendre compte, mais ne peut pas juger de la valeur de ce compte, car l'ordinaire n'a pas le droit de se faire rendre compte, mais sentement de juger qu'ils doivent rendre compte. »(Steer, Parish law, pag. 110.) Mais l'ordinair peut cependant aussi, après ce compte rendu, les attraire devant la commune pour affectation illégale des biens ecclésiastiques à des objets de l'assistance des pauvres, si même le fait a été posé de l'assentiment de la commune. (Steer, ibid.)

Nous devons encore revenir plus bas sur les rapports d'instance supérieure (§ 5).

18

### 83

LES EMPLOYÉS INFÉRIEURS DE LA PAROISSE « SIDESMEN, PARISH-CLERK, VESTRY-CLERK, SEXTON, BEADLE ».

Après que, vers la fin du moyen âge, les « churchwardens » eurent pris une position plus importante, on voit surgir differents employés subordonnés pour les assister dans des fonctions spéciales, mais chez lesquels cependant le caractère laique est beaucoup plus marqué, puisque leurs traitements professionnels reposent régulièrement sur une concession de la commune.

- 1. Les sidesmen, synodsmen, questmen, sont les témoins synodaux du moyen âge, ayant originairement le devoir de faire des dénonciations (presentments) officielles aux tribunaux d'enquête ecclésiastique. Aujourd'hui encore il y a dans diverses grandes communes deux de ces fonctionnaires qui sont considérés comme assistants des marguilliers dans leurs diverses affaires. Ils sont également élus dans la semaine de Pàques et prêtent un serment professionnel qui a, en ces derniers temps, été remplacé par une simple déclaration (1).
- 2. Le parish-elerk était primitivement au moyen âge un jeune clerc, méme souvent un ecclésiastique dans les ordres, qui pourvoyait à certaines affaires d'un prêtre auxiliaire. Il est encore fréquemment actuellement le répondant dans la liturgie. Cette position lui est aussi assurée dans les plus récents church building acts, d'après lesquels il doit être nommé chaque année selon le nouveau système paroissial, par le pasteur. D'après 7 et 8 Vict., c. 54, des personnes dans les ordres peuvent particulièrement être nommées à cette place et avec licence de l'évêque, elles agissent comme clergé auxiliaire,

<sup>(1)</sup> Sur les sidesmen, voyez Touimin Smith, Parish, pag. 70-71, qui ignore ia constitution des tribunaux d'enquêtes ecciésiastiques au moyen age et veut tout ramener à l'usurpation ecciésiastique.

mais sans droit à la paroisse ou aux fonctions, et sujets à démission en tout temps, par la même autorité, - Dans la plupart des paroisses le « parish clerk » cependant était employé davantage aux affaires de taxe ecclésiastique et à l'administration économique de la commune, et pour ce motif anssi ils étaient rémunérés par elle, ce qui amena pour celle-ci un droit électoral qui était reconnu par les tribunaux comme « une tradition ». La position est pour ce motif diverse selon les localités, et les affaires dont il est chargé varient aussi selon les besoins. La détermination des « canones » de 1603, can. p. 91, par laquelle la nomination devait être faite par le pasteur, diffère, d'après les décisions judiciaires, de « la tradition » où elle est un droit de la commune. Pareillement lord Coke admet un renvoi par la commune, 13 Reports, pag. 70. Le revenu du « clerk » est formé soit à la suite d'une résolution annuelle de la commune, soit par des droits traditionnels. Souvent les fonctions sont réunies à celles du « sexton » (1).

(1) Quant à la position du partis-clerk, les indications des autorités judiciares sont, on le comprend, très incohérentes à cause de cette marche. Blackstone considère res sionctions comme reposant sur le droit du pays, ils considère i l'assillation et la révocation comme soumise aux tribunaux ecclésiastiques, comme « preshold en fonction ». Burn, Justice, les tient comme institution purement privée, dépendant » du bon plaisir de la commune qui, à chaque session, peut s'en choisir un autre, sans droil précès aux fonctions ou au traitement, Cient-chaerders, gill. Il il invoque 5.T. R., 714, Steer, pag. 114, dit : « la nomination du clerk appartental dès l'origine au pasteur». Je canon 91 dontime cela expresament; cependant la question était souvent l'objet de discussions entre le Pateur et la commune.

Les tribunaux temporels reconnaissaient le droit électoral des communes d'après la tradition et procédaient, lorsqu'il y avait opposition, par verit of Prokibition. T. Smith, Parith, pag. 197-803, traite la question d'une manière expresse. Les fonctions étaient, d'après lui, vraiment cétricales à l'origine. D'après les injonctions de lienri VIII, le chêr ne doit plus, « comme auparavant, circuler avec l'eau bésite, mais plutôt prêter assistance aux marguilliers. » Depuis cette époque smith voit en eux des fonctionnaires temporels, soumis à l'élection par la commune, et considère la décision d'anno 19 comme une usurpution eccléssaitique. Il cité egalement une éléction de l'archevêque Whitgift, a. 1590, qui s'exprime d'une manière décidée pour le droit électoral de la commune, l'activité du chér étant des-

- 3. Les fonctions de vestru-clerk ne naquirent que plus tard des affaires temporelles croissantes et des charges de la naroisse, comme analogues à celles d'un greffier et secrétaire des affaires de l'administration communale, comme pour le « town clerk » dans les villes. Dès son origine, d'après son institution ' et son but, c'est une fonction temporelle dont les affaires, sur un moindre pied et spécialement dans les communes rurales, sont gérées par un marquillier. Dans les communes dans lesquelles elle se rencontre, elle est le plus souvent remplie annuellement par élection communale. Le traitement, les affaires et la durée des fonctions dépendent de résolutions tout à fait locales. D'après le bill de réforme, le « vestry-clerk » doit assister à la rédaction des listes électorales, et aussi à celles du jury, toujours cependant sous la responsabilité absolue des inspecteurs des pauvres. Le st. 13 et 14 Vict., c. 76 lui impose le devoir de donner avis et de veiller aux citations pour les assemblées communales, de servir aux marguilliers, de greffier, de comptable et de commis, de rédiger les roles des taxes, etc. Cette loi ne s'applique, il est vrai de le dire, qu'aux paroisses qui l'acceptent librement (1).
  - 4. Le sexton (sacristain), était originairement le serviteur

tinée aux paroissiens, et puisqu'il recoil d'eux tous des droits et des revenus (Strypes, Amale, I, IV, pag. 43, D. Communément II y a toujours encore l'investiture et le serment de par l'évêque. Mais ils ne sont pas essentiels d'apprès des arreits de justice. Dans leur ensemble ces opinions conordent avec les autorités rassemblées dans le Burn's Ecclesiastical Law, 1. III, pag. 82-100.

(1) Quant aux fonctions du extry-clerk, voyez T. Smith, Parish, pag. 284-19; Il y souible une polémique très vive contre une tentative de l'isspectorat des pauvres, de laire du extry-clerk un employé inférieur de l'admistration des pauvres. La nomination n'est pas soumise à des formes sacramentelles et pareillement les instructions sur les fonctions émanent de résolutions communales, souvent d'une fagon très déndue (exemple: Smith, pag. 2071, Lorsque le stat. 13 et 14 Yict, c. 75 est adopte, la nomination ou la démission ont tieu par un ordre de l'inspectorat royal des pareves; il en est de même de la faziation ou de la modification du traitement ainsi que des prescriptions, de la direction et du contrôle sur les affaires de leur charce.

pour les affaires ecclésiostiques de la paroisse. Il avait le devoir de nettoyer l'église, d'ouvrir les bancs, de soigner le luminaire, d'empécher les troubles et avait toutes les autres prérogatives d'un serviteur ecclésiastique. Dans les petites communes il peut être aussi le « parish-clerk ». Ses fonctions les plus lucratives et en ce sens ses fonctions principales sont celles de fossoyeur. Plus les fonctions reposaient sur les contributions les plus riches de la commune, plus elles devinrent une fonction élective. La pratique judiciaire reconnaissait aussi sous ce rapport une tradition. Le traitement repose sur les subsides volontaires des communes, et est payé par les «churchwardens», les émoluments sout réglés pour la plus grande partie par un « order » du « vestry », le tarif en est appendu dans la sa-cristic (1).

(1) Quant aux fonctions de sexton, voyez T. Smith, pag. 193-196, pour lequel on croit de nouveau que c'était originairement une fonction temporelle à la nomination de la commune. On élit souvent des femmes à ces fonctions; on a même parfois admis à ces élections des membres féminins de la commune, 7, Modern Rep., pag. 263. Pour les affaires relatives au nettoyage et à l'ouverture des bancs et le restant du service ecclésiastique, il v a encore souvent un serviteur ecclésiastique particulier qui lui est subordonné. L'opinion souvent répétée que le sexton possède un freehold en sa charge est erronée, et repose seulement sur une décision judiciaire dans un seni cas isolé, où l'on croyait qu'il existait une coutume locale, de nommer le sexton à vie. Il est exact que dans la pratique la plus récente le sexton est toujours traité comme un employé de la commune dont dépend tout son traitement. Smith cite même une assertion de 2 Levinz, pag. 18 : « The sexton is only to ring the bell and dig the graves, and is only an officer at will as the cowherd or swine herd of a village. » Un jugement récent dit à cet égard : « La nomination du sexton n'appartient en aucune façon, prima facie, à la commune. » Lorsque les devoirs de la charge consistent dans le soin des vases sacrés et des vêtements sacerdotaux, dans l'entretien en bon état de propreté de l'église, dans les fonctions de sonneur, dans l'ouverture et la fermeture des portes de l'église, les marguilliers ont pour eux les présomptions du droit de nomination ; lorsque les fonctions se restreignent au eimetière et aux fonctions de fossoyeur, le pasteur possède ies présomptions : lorsqu'il existe les deux espèces de devoirs professionneis, la présomption comporte une nomination commune par le pasteur et le marguillier. . (Causfield vers. Bienkeusop, 4 Exch., pag. 334). Cependant l'élection (nomination) par la commune est en fait le mode habituelle5. Le bedeau (beadle), est huissier dans les assemblées communales, messager communal pour les citations et les commissions de toute espèce, et dans un grand nombre d'affaires, il est l'auxiliaire du constable. L'élection et le revenu dépendent essentiellement des résolutions de l'assemblée communale.

La plupart de ces petites fonctions sont un accessoire d'autres occupations. Le recensement de 1851 ne compte pour ce motif qu'un moindre nombre d'employés ecclésiastiques : 753 church-offices, 2,586 parish-clerks, 196 chorister, 713 sextons, grave-diggers, 572 cemetary-servants.

Il faut ici se borner à l'énumération des employés qui précèdent. Les principaux fonctionnaires pour les objets temporels, inspecteurs des pauvres, inspecteurs des routes, « inspectors of watching and lighting », etc., doivent être attachés à l'exposé complet de ces fonctions paroissiales aux chapitres VIII-X, ainsi que les fonctions du constable dans l'administration de la police, chapitre IV, section VI, et les « collectors » rémunérés qui se rencontrent occasionnellement pour les impôts communaux, chapitre II (1).

ment sulvi. Steer, *Parish Law*, pag. 118. Dans les nouveaux systèmes paroissiaux, d'après le nouveau *Parishes Act*, 1856, il est de nouveau redevenu un employé purement ecclésiastique qui doit être nommé par le pasteur.

(1) Quant au beedle (bedeau), voyez Smith, par, 196-192, qui veut déduire comme, en refferant à la traduction angle-assonne du Nouveau Testament, des moits bédéan ou beedle. Pour ce serviteur tout à fait inférieur de la commune, la nomination par celle-cl., avec pouvoir arbitraire de révocation, n'est pas coatestable. L'élection a lieu annuellement, mais le plus souvent en maintenant la même personne. En petit traitement ou émolument dépend des résolutions de la commune. Comme messager communal, le leade de commentent aussi e constable aux sillaire, et possède même en debors de ce cas quelque-en-uns de ser pouvoirs pour saist les traites de nuit, etc. de ce cas quelque-en-uns des espouvoirs pour saist les traites de nuit, etc. de constable aux aux de la commune constable. Après la décadence des courts fet, on imposa aussi fréquemment au bedeau les fonctions de garde champêtre qui devalent être conférées, à proprement parler, par la court lett, common driver, hay-suré, etc.

## 4

LES ASSEMBLÉES COMMUNALES « GENERAL AND SPECIAL VESTRIES »

Déjà vers la fin du moven âge il s'était formé, par suite des besoins nombreux de taxes ecclésiastiques, une pratique assez uniforme dans la convocation des assemblées paroissiales. Les contribuables se rassemblaient dans la sacristie « vestry », afin de formuler des résolutions sous la présidence du pasteur qui. rédigées en procès-verbaux par un clerk, étaient mises à exécution par les marguilliers. Rarement il existait à cet effet des maisons communales spéciales « vestry-rooms ». Pour les résolutions les plus importantes on convoquait des assemblées particulières, annoncées le dimanche auparavant au prône, ou à la porte de l'église. l'assemblée était aussi parfois annoncée au son des cloches. Pour la participation à l'assemblée il v avait à défaut de loi, le principe du moyen âge de l'égalité du droit de vote (comme à la court leet), pour tous ceux qui coopèrent aux taxes ecclésiastiques, ou au « scot and lot ». On reconnaissait au pasieur un droit de vote indépendamment du paiement des impôts; au contraire les propriétaires fonciers votent alors qu'ils coopèrent à la taxe ecclésiastique, sans tenir compte s'ils habitent ou non dans la paroisse (1).

(1) Le droit de vote anx assemblées paroissalies a été organisé, ainsi qu'il l'a digà été dit dans la partie historique, par analogie de la common lous, apécialement par les arreits des cours de justice. La jurisprudence anglaise de frégie de droit public ex ratione cieffi tout comme la jurisprudence romaine a forme le droit privé. Les défaillances apparentes en ce domaine émanent seulement de la mixtion de rapports communaux eccélisatiques et lemportes. Il y a, pour ce moilf aussi, quant aux portions constitutives de l'assemblée eccélisatique communale, à ériger des termes beacoup moins précis de pue pour les corps communaux temporels. Il expression y parishioner embasse également toutes les personnes vivant au debors, qui contribuent à la taxe ccélésiatique à cause de leur propriété foncière. «Inhabitants» sont toutes les personnes qui posséétent le droit de récidence égale, avecou sans propriété foncière particulière, avec ou sans contribution à la taxe ecchésiastique à cala nature des choses que les membres d'une communanté

Le « vestry » est convoqué par les marguilliers, anciennement avec l'agrément du pasteur. Celui-ci était-il présent, son droit honorifique à la présidence était généralement reconnu, sous réserve de la parité dans les résolutions matérielles; pour ce motif le droit de prorogation n'appartient pas au président, mais à la majorité, quia inter pares non est potestas. En cas d'absence du pasteur, le plus ancien des marguilliers présidait on bien l'on élisait un « chairgan ».

Les principaux objets de délibérations étaient les élections des marguilliers (du beadle, souvent du aexton et du parish-cierk), et les concessions de « church rate, » pour lesquelles les tribunaux temporels maintenaient la décision par des résolutions de majorité (Braintene case 1835). Le droit de contrôle que la pratique judiciaire accordait au « vestry » é'étendait aux procédures économiques des employés paroissiaux, principalement au droit d'examiner et de restreindre les dépenses du fonds paroissial, de écûter de la convenance d'agrandissement ou de modification aux édifices de la paroisse, de l'augmentation, de l'aliénation ou autres modes de disposition de la fortune mobilière et de l'embellissement de l'église.

Afin d'administrer avec plus de convenance cet état de choses, on nommait très fréquemment des parish committees (comités parissauze), dont l'époque la plus florissante înt celle des Tudors. Souvent un « committee for assessement » subsistait encore depuis le moyen âge, pour la taxation en matière d'impôts, et un « committee for watch and ward » pour le maintien de la police (continuation du prévôt et des quatre

chréllenne ne pouvaient pas être trailés, sous tous les rapports, d'après la mesure et le ceus d'une commune judiciaire et politique. D'après un nouveu jugement l'authaner v. Diger, 8 B et C., 419), le d'orti de vote est indépendant du paiement effectif du church rate. On pril Tobligation au son di tor comme la base spéciale et propre du droit électoral; une justification du paiement effectif par quittance sembiait une condition restricte qui ne pouvait être limposé positivement que par un acte parelementaire, ce qui a en lieu par la sulte dans beaucoup de lois, (Yoyer T. Smith, Parish nace, 63-10).

hommes de la loi sur la police normande). Sous le nom d'un « committe of assistance » il se forma ensuite la continue très rationnelle de former, avec des membres de la commune qui ont occupé auparavaut des fonctions communales, un comité pour aviser les ches de la commune en activité, ainsi qu'un « committee of jurats » d'arbitres pour écarter à l'amiable les difficultés entre voisius. Selon les besoins on étut aussi un « committee of aulti » pour la révision des computes.

Les « vestries » ainsi organisés sont pour l'Angleterre une apparition spéciale dans son genre. Durant des siècles, ils furent les seules assemblées communales dotées du droit de concéder les impôts; tandis que le « county rate » était décrété par les iuges de paix selon leur estimation, et que la taxe des pauvres et des routes était répartie, d'après les besoins, par les inspecteurs des pauvres et des routes dont les résolutions étaient confirmées en dernier ressort par les juges de paix. Cependant jusque dans ces derniers siècles on était généralement pacifique dans ces assemblées paroissiales. Par l'égalité du taux de l'imposition, il ne pouvait pas naître de discussion entre les classes; le « church rate » s'organisa généralement comme un faible additionnel à la taxe des pauvres, par laquelle on était accontumé à de bien autres charges; l'égalité du taux eut cette conséquence, que les petits imposables se voyaient représentés d'une manière satisfaisante par les grands. L'expérience qui a été faite pendant tout le moyen age, se reproduisit alors, qu'en cas d'assemblées avant la même mesure dans les charges, les plus petits participants se retirent le plus souvent tacitement et que les assemblées nominalement très considérables le sont en réalité fort peu.

Indépendamment de cela, la période des Stuarts amena peu à peu cette transformation de la vie intérieure de l'État, qui devient contraire, dans beaucoup de directions, à l'activité personnelle des classes moyennes dans la vie publique.

Il y a un parallèle significatif entre la décadence de l'activité individuelle dans la sphère de la paroisse et la destruction analogue des constitutions municipales. Ici ne se présente pas

l'ingérence violente des Stuarts ni des classes gouvernantes. Pour ce motif la formation de « governing bodies, » a lieu plus lentement et plus inégalement. Aussi cette vérité politique s'impose d'une manière d'autant plus irréfutable, que ni le droit de concéder les suffrages, ni le droit électoral ne peuvent maintenir la liberté politique, sans une égale activité personnelle des classes électorales, activité qui ne se forme et ne se maintient jamais sans une contrainte sérieuse, et sans une aide constante de la législation. Les plaintes sur cette décadence des assemblées communales commencent déjà assez tôt dans diverses localités. Henry Spelmann, dans son Traité de sepulture, 1641, pag. 22, 23, dit des « vestries : » Ne laissez pas faire par une douzaine ou seize particuliers des a orders, » afin de lier comme par une loi le restant de la paroisse sans son assentiment. Je ne mets pas en question ce que l'on avait coutume de faire à une époque qui est hors du souvenir : mais ces « vestries », dans les trente dernières années ou environ alors (par conséquent à peu près depuis les « canones » de 1605), ont perdu leur ancienne forme prescrite légalement : une corporation nouvelle, une puissance et une juridiction sur le restant de la paroisse, appuyé sur un diplôme de l'évéque sous le sceau de son chancelier, et (de nouvelles choses devant avoir un nouveau nom) sont communément appelés « select vestries... » Je ne comprends pas d'après quelle loi ils pourraient ériger semblables corporations ou les doter de semblable autorité. Je pense que de pareils instruments rapportent plus d'argent au chancelier, que les « vestries... » Sans doute un grand nombre des membres les plus sages de la paroisse le comprennent, et quelques paroisses se sont en conséquence arrêtées et sont retournées à leurs anciennes assemblées communales. » - En se référant à ce témoignage et à d'autres analogues à l'ancienne constitution et à différents \* statuts, on a parfois mis juridiquement en question la légalité des « select vestries, » et chaque fois le droit de vote de chaque membre de la commune dans l'assemblée paroissiale a été déclaré le droit normal, Par exemple, dans Philibrown, 27; Ryland, 8.

Modern Reports pp. 52 et 351, chez T. Smith, pag. 258, note. c By the common-law, all the parishioners who paid scot and lot have a right to be of the vestry. > Lord Kenyon, in Berry V. Banner 1, Peaks 461 (1).

Il faut certainement faire remonter la décadence générale de la vie paroissiale à l'époque des Stuarts. La constitution du moyen âge avait imposé aux petites communes locales de tourds devoirs en matière de police, qui devaient être accomplis dans le « shériff's turn » et dans la « court leet ». La constitution des juges de paix a néammoins facilité et simplifié ces devoirs. L'activité supérieure de ces fonctions se concentre dans les juges de paix; les devoirs inférieurs de la police dans les constables, dont les fonctions sont toujours moins indépendantes et descendent à côté des juges de paix à un service d'agents de police.

La législation des Tudors avait imposé aux paroisses des devoirs importants en matière d'administration des pautres, mais depuis, concentrés dans les fonctions d'inspecteurs des pauvres et sabordonnés aux juges de paix, ils retombèrent, depuis les Stuarts, en une certaine dépendance et direction mécanique des affaires, ce à quoi contribus spécialement aussi la rédaction égoiste du droit d'établissement dans les plus petites circonscriptions communales.

(1) T. Smith donne, dans ma conviction, un polds, exagéré à la honne dopoue, au pouvoir des paroisses de publier des statuts, e bye iaws s, qui ne pouvaient Jamais l'être que pour l'accomptissement de devoirs communaux fégalement existents. Céla résulte aussi des exemples, spécialement les prescriptions répressives pour onne-piement des impôts communaux, pour relus de se charger des functions communales, pour néglièrence dans l'excomptissement de certaines fonctions de marguilliers, pour réfus de paiement de la taxe des pauvres, pour établissement illégal de petités habitations ouvrières, pour établissement illégal de petités habitations de la contraire à la coutiens sur la prairie communale, pour acceptation non automation de la coutiens sur la prairie communale, pour acceptation non automatic de la coutiens sur la prairie communale, pour acceptation non automatic de la coutiens sur la prairie communale, pour acceptation non automatic de la coutiens sur la prairie communale, pour acceptation non automatic de la coutiens sur la prairie communale, pour acceptation non automatic de la coutiens sur la prairie communale.

Partout on trouve au fond un devoir légalement fixé, mais pas une autonomie réelle de la paroisse. Cette prédilection pour les « bye laws » appartient à la tendance moderne vers un pouvoir législatif local. Les fonctions d'inspecteur des routes conservèrent plus de vitalité. Ce fonctionnaire devait obliger, d'après la loi sur l'ortutes, les labitants à l'entretien périodique des routes; este administration a cependant aussi souffort de la petitesse des circonscritutors communales.

La tendance politique de l'Église établie était peu inclinée, surtout depuis la restauration, à procurer aux churchicardeus, (marguilliers) l'indépendance dans leurs fonctions ecclésiastiques communales.

Les nombreuses exemptions des charges communales, que les classes les plus fortunées et les plus instrnites réussirent à se procurer, agirent d'une manière généralement néfaste sur les fonctions paroissiales. Après une courte époque d'épanouissement de l'influence des classes movennes à l'époque des guerres civiles, ce mouvement politique ascendant paraît brisé, et nous voyons alors dans la vie interne de la paroisse les mêmes phénomènes que pour les corporations municipales. L'activité personnelle commence à disparaître. Les emplois communaux locaux deviennent en plus d'un endroit un onéreux service de série. Les assemblées paroissiales ne trouvent pour la plupart que peu de partisans. L'intérêt meurt avec l'activité personnelle, avec la disparition de l'intérêt vient la mort de l'activité personnelle. Les classes gouvernantes n'avaient pas ici d'intérêt direct à amener ce procédé de développement d'une manière artificielle on violente, comme dans les villes dotées de l'électorat ou parlement, mais elles ne montrent pas non plus d'intérêt à empêcher la décadence. L'activité dans la vie communale se restreint donc bientôt à un « commitee of assistance » ou à un corps analogue, ou aussi seulement aux employés temporaires de la paroisse sons la direction dominante des juges de paix; et par le défaut de participation des plus grandes circonscriptions communales, les fonctions paroissiales et les comités communaux prirent aussi la tendance à s'augmenter par cooptation. Ce fait se modifie alors d'une triple manière en un droit, en plus d'une localité

- 4. Par coutame il se forme dans beaucoup de communes un corps administratif permanent, auquel était tacitement abandonné son complément par cooptation. Ainsi maquirent les « select vestries »; analogues aux corporations municipales. Les évêques accordaient fréquement à cet égard, omne autorités inspectives, des licences expresses, et la jurisprudence temporelle n'hésita pas, par suite, à reconnaître une semblable contume, comme « good custom », et les « vestries » ainsi formés, comme représentatiou communale valable par « prescriptive custom » ou immémorial usage.
- 2. Par actes parlementaires on introduisit directement ces « select vestries » en cas de réédification d'églises. D'après 10 Anne, c. 11, la commission fut autorisée à construire en même temps cinquante églises nouvelles dans et auprès de Londres, à nommer aussi, sous son sceau avec l'assentiment de l'évêque, un nombre convenable d'habitants fortunés dans chaque paroisse pour former un « select vestry », qui se complète alors par résolutions de la majorité et par la voie de cooptation. Les actes les plus récents relatifs aux érections d'églises, eux aussi, 59 Geo. III, c. 434, § 30 et des lois postérieures, autorisent la commission à nommer pour les églises nouvellement fondées avec l'assentiment de l'évêque, un « select vestry » parmi les habitants fortunés pour l'élection des marguilliers. et pour l'administration des affaires ecclésiastiques, qui se complète par cooptation, mais ne peut pas décréter d'impôt ecclésiastique, 3 Geo. IV, c. 72, § 10.
- 3. Par actes locaux et personnels on forma souvent des « select vestries » pour des paroisses isolées, d'après un modèle analogue. Le principal type à cette égard était les actes locaux pour les paroisses de Londres et de ses environs les plus proches. Ainsi d'après 2 Geo. II, c. 10, à Spittlefields le « select vestry » doit consister dans les pasteurs, les marguilliers, les inspecteurs des pauvres et les personnes qui ont une fois administré pareille fonction, ou ont payé l'amende en les déclinant, aussi longtemps qu'elles demeurent « householders » dans la paroisse et paient la taxe des paurves. D'après

2 Geo. II, c. 30, le « vestry » de la paroisse Wapping, Stepney, doit consister dans le pasteur, les marguilliers, les inspecteurs des pauvres, et toutes les personnes qui payent 2 sh. ou plus à la taxe des pauvres.

On distingua dès lors les assemblées de la paroisse en general ou open vestries, dans lesquelles, l'après le droit commun, chaque parishioner est autorisé à voter, et en special vestries, d'après le droit coulumier, une loi spéciale, on des actes locaux, dans lesquelles déjà différents abus analognes à ceux des corporations municipales étaient venus à prévaloir.

#### NOTE SUR LES « PARISH COMMITTEES » ET LES « SELECT VESTRIES »

Touimin Smith contient un traité très instructif sur les parish committees. Il y distingue, sans tenir compte, il est vrai, des différences historiques, 19 espèces:

- Committee of jurats, réunion de citoyens de la commune, choisis dans la pratique pour concilier comme arbitres les différends entre voisins (offenses airen and taken).
- Committee of assistance, comité existant aujonrd'hui encore dans un grand nombre de communes, et se composant de tous les empioyés ayant antérieurement été en exercice dans la paroisse. Il est destiné à donner avis et assistance aux employés en activité, et est issu de la pratique de la vie communaie.
- Synodamen, c'est à dire les témoins synodaux dont il a été parié au § 3, lorsqu'iis existent encore, sont considérés comme les auxiliaires des churchteardens.
- 4. Committee for eartch and word, comité composé du pronost et de quatre hommes, qui, au moyen âge, devaient représenter la commune au sheriff's turn pour remplir ses devoirs de police. Il se rencontre encore dans plus d'une paroisse à côté du constable, afin de remplir les devoirs de police de la commune comme « prévol et iustleires ». (Limbard, Cosable, nag. 7-8.)
- 5. Committee for assessement, comité né au moyen âge, dans les commissions de taxalion étues dans les inquisitiones nonarum pour répartir et confirmer les taxes de l'État dans les diverses communes et qui se rencontrent encore par la suite à l'état sporadique.
- 6. Committee for raising and distributing poor relief, c'est à dire la commission composée de marguilliers et d'inspecteurs des pauvres, telle qu'ori-

ginairement avait été conçue la charge d'inspecteur des pauvres dans la législation des Tudors.

- 7. Committee for audit, comilé pour examiner les comptes communaux, tel qu'il existe d'après 27 Henri VIII, c. 27, § 11, composé de quatre à six habitants de la commune. Il doit s'adjoindre aux marguilliers, et existe encore aujourd'hui, et dans plus d'une commune il est étu par l'assemblée communale.
- 8. Committee for destruction of eermin, commission que l'on rencontre fréquemment, et qui est destinée à maner la destruction des oiseaux naites et des chenitles. D'après 81 lient VIII, e. 10; 17 žilis., e. 15; 13 žilis., e. 10; 0 37 žilis., e. 18, 0 pout sizer des puurs déferminés pour la remise de cet et d'oute de cornellies et d'autres oiseaux regardés comme nuisibles. Pour un les couleuves, les stats, les putois, les fouines, les chemilies, il y a desse comptes communaux de nombreuses primes, qui devaient être réparties par de sembhibles commis.
- Committee for holding land, etc., c'est à dire les marguillers et les inspecteurs des pauvres dans leur qualité de corporation pour procurer des pièces de terre, afin d'entretenir les pauvres (première forme des workhouses) d'après 9 Geo. I. c. 7.
- Committee for managing poor relief, c'est à dire les commissions administratives des pauvres d'après le Gilberts Act, 22 Geo. III, c. 83 (v'oyez ch. VIII, § 4).
- 11. Select vestry for poor relief, c'est à dire les nouveaux comités d'administration des pauvres d'après le Sturge Bourne's Act, 59 Geo. III, c. 12 (voyez ch. VIII, § 4).
- 12. Select vestry under Hobhouse's Act, 1 et 2 Guillaume IV, c. 60 (voyez ch. VIII, § 4).
- 13. Inspectors of lighting and watching pour l'éclairage des rues et les troupes soldées de la police d'après le lighting and watching âct, 3 et 4 Guill. 17, c. 90 (voyez ch. IX, § 1).
- 14. Le highway board, comité élu pour l'administration des routes d'après la nouvelle lui à ce sujet (voyez ch. X, §§ 3 et 4)
- Baths and wash-houses committee, pour procurer la création et l'administration de bains et lavoirs d'après 9 et 10 Vict., c. 74; 10 et 11 Vict., o. 61 (vovez ch. U.S. 81).
- 16. Public library and museum committee, pour créer et administrer les bibliothèques publiques dans les endroits de plus de cinq mille àmes d'après 18 et 19 Vict, c. 70. L'acceptation de cette loi est facultative, la reddition de comple est subordonnée au poor law auditors.
- 17. Burial boards, les nouvelles commissions pour l'extension de la melleurs administration des cimetières d'après 13 et 14 Vict., c. 52; 15 et 16 Vict., c. 85; 16 et 17 Vict., c. 134; 17 et 18 Vict., c. 87; 18 ot 19 Vict., c. 188 (voyez ch.  $I.X,\S$ 1).
- N'uisances removal committee, la commission communale pour le maîntien des nouvelles lois sur la voirie, et sur la police sanitaire d'après les nuisances removal Acts (voyez ch. IX. § 3).

Il résulte de cet aperçu que les anciens comités de cette espèce sont en majeure partie virillis. La plus grande partie d'entre cut est une création de la légisiation nouvelle. Dans Sirtype's Annals, I. I, pag. 483, on trouve la outie Intéressante puisée dans un écrit de 1545 qual-des 39, on trouve la naturellement à chaque paroisse : quatre ou huit jurats for offences given and taken, ou assistance composée de trize personnes, et seutement de celles qui aupravant avaient été marguillers et constables; un estry de toute la paroisse, composée de l'assemblée publique de tous seures et Vente.

La paissance des select restries est déduite par T. Smith. Parish. pag. 237-239, du committee of assistance, lorsque les restes défaillants d'une court leet continuaient à subsister, la base peut aussi avoir été un leet jury devenu permanent. La naissance des governing bodies dans les villes leur est en tout cas paralièle; les deux créations s'éclairent réciproquement. Aussitôt que les grandes assemblées communales vinrent à cesser, faute de participation, le complément des vacatures dans les comités existants eut lien tout naturelement par cooptation, ee qui fut, après une dizaine d'années, considéré comme droit coutumier. D'après la common law, une coutume doit assurémeni, ailn d'être valable, remonter au delà de l'accession au trône de Ricbard I", maxime qui s'explique et se légitime très bien au point de vue du droit public, parce que des droits inaliénables de gouvernement et de représentation ne doivent pas être perdus pour les descendants par l'indolence ou la connivence des ancêtres. Dans ce qui concerne les corporations municipales et dans les select vestries, les cours de justice montrent un relàchement surprenant pour le maintien de cette règle de droit, sur laquelle le courant politique des dix-septième et dix-hultième siècles n'a pas été sans influence. Voyez par exemple Golding v. Fenn, 7 B. et C., 765, et de de nombreux arrêts dans Burn's Justice. C'est également ainsi que l'on admet ici pour la prenve de la tradition immémoriale des témoignages assez complaisants : « A regular usage for twenty years, unexplained and uncontradicted, is sufficient to warrant a jury in finding an immemorial custom. . (Rex. vers. Joliffe, 2 B. et C., 54; 3 D. et Rvi., 240; 2 Saund, 175, a. d.; Peake's Evid., 336.) Steer, Parish Law, pag. 278, dit à ee snjet : Les select vestries paraissent être nés de la pratique d'élire annuellement des comités communaux pour l'administration de la paroisse; ils devinrent ensuite peu à peu permanents, et exclurent la commune non seulement de la participation à l'administration, mais le plus souvent aussi du droit d'élire les administrateurs. » On comprend que les abus de ces administrations devinrent les plus pressants lorsque les membres s'élirent l'un l'autre par cooptation (4 Burn's Eccles. Law, pag. 10). Toute expérience enseigne que les governing bodies, dont les pouvoirs sont maintenus dans un conclave secret, saus contrôle d'un pouvoir supérieur ou sans influence de l'opinion publique, doivent se pervertir avec le temps, non has toniours par de mauvais motifs intentionnels des membres, mais par cet amour de la facilité (et la négligence des devoirs qui en est la suite) et qui est considéré comme contre-poids à cet amour du pouvoir qui pousse surtout irrésistiblement les hommes à se charger du fardeau de l'administration des affaires publiques.

Sur les circonstances de fait relatives aux « select vestries », nne série de déclarations de témoins se trouve dans les Reports on the general operation and effect of the Laws and usages under which select and other vestries are constituted in England and Wales, 1830, nº 25, 215, t. IV, pag. 425, 569, Le premier Report contient principalement les parolsses de Londres, spécialement pour Marylebone (pag. 5-14), comme exemple d'une administration reposant sur bult actes parlementaires, par le moyen d'un select vestry qui administre les affaires communales de 11.000 maisons et 120,000 habitants, avec un état communal annuel de 125,000 liv., sans contrôle de l'imposé et sans compte rendu régulier. La paroisse de Paddington (pag. 44-50) avec un comité communal élu de 45 membres; Saint-Martins (pag. 50-77) avec un special vestry fixé par la coutume depuis 1662, d'après des arrêts; Saint-Lucas (pag. 82-87); Saint-Pancras (pag. 89-108), placés sous des actes locaux. - Le second rapport traite aussi principalement des paroisses de Londres et parmi d'autres de Liverpool (pag. 7-17), Bristol (pag. 94-97). Le rapport du select committee conclut à ce qu'un mécontentement très répandu domine contre l'administration des communes locales, mécontentement occasionné principalement par le défaut de contrôle sur les vestries, les marguilliers et les employés de l'administration des pauvres, que l'on peut au contraire recommander comme s'étant montré très efficace, l'installation de comités communaux élus.

## § 5

#### INSTANCE SUPÉRIEURE DE L'ADMINISTRATION PAROISSIALE

Pour les affaires purement temporelles, spécialement l'assistance des pauvres et l'administration des routes, telles que la législation des Tudors les avait complétement organisées, les employés communaux locaux étaient subordonnés aux juges de paix, et se trouvaient ainsi, dans le cours constitutionnel de l'instance, sous le contrôle suprème des cours royales.

Il faut exposer ici seulement l'instance supréme de la fonction des churcheardens, c'est à dire l'instance d'appel de ces fonctions, qui appartenaient originairement à la constitution ecclésiastique, pour lesquelles cependant la naissance de la taxe ecclésiastique et l'influence de la réformation avaient admis et reconnu certains droits communaux déterminés, dont la base juridique est également ici la prestation de la commune.

I. Comme membre de la constitution ecclésiastique, ces fonctions des marguilliers sont soumises à l'instance supérieure régulière des cours ecclésiastiques, qui portent, comme toutes les autorités constitutionnelles du moven âge, le nom de « courts », et sont composées, à la manière des tribunaux : ecclésiastiques, d'un seul juge soumis à la suprématie de l'évêque. Ils peuvent cependant être désignés aujourd'hui plutôt sous le nom « d'autorités ecclésiastiques », après que les cas les plus importants d'une juridiction proprement dite leur ont été enlevés. L'autorité ecclésiastique exerce donc un pouvoir disciplinaire, avec la prérogative de démissionner les « churchwardens » pour des motifs pressants et justes. Elledécide d'abord de l'observation des formes légales dans la nomination des « churchwardens », au point de vue d'un false return (Ld. Raym. 138, etc.). La cour ecclésiastique décide sous ce point de vue aussi des désordres, inconvenances et abus de l'acte d'élection (2 Barn et A., 43). La compétence des « churchwardens » ne se régit pas par les circonscriptions temporelles, mais par les circonscriptions communales ecclésiastiques (Shaw, Par. L., 86). L'autorité ecclésiastique oblige le « churchwarden » élu à se charger de la fonction; primitivement, elle le faisait par excommunication; à sa place, la nouvelle législation a placé une peine d'emprisonnement arbitraire. L'élu prête son serment professionnel aux mains d'un archidiacre ou de son commissaire. Les plaintes concernant la répartition des siéges dans l'église sont, pour autant qu'il ne s'agisse pas du titre de droit privé; du ressort de l'évêque, pour ce qui concerne leur jugement en dernier ressort. La cour ecclésiastique oblige le « churchwarden » à convoquer la commune, afin de délibérer sur un « churchrate » et à appliquer l'argent ainsi rassemblé aux réparations de l'église. L'archidiacre a aussi coutume de confirmer officiellement le « church-rate » ainsi voté. La cour ecclésiastique

agit pour le recouvement des reliquats de plus de 10 liv., et, dans tous les cas, où l'on discate la valeur de l'imposition. Elle oblige aussi le « churchwarden » à remplir son devoir de reindre compte. Cette responsabilité professionnelle s'organise done d'une manière analogue à celle des employés commanau laiques. à l'égard de l'instance supéricure des juges de paix (qui ici sont complétement exclus). Une poursuite de répression est prononcée contre les « churchwardens », seulement à cause de malversation intentionnelle et pas pour cause de malversation inconsciente (indiscrétion).

En cas d'action en recours, ils possèdent quelques avantages quant à la défense et au paiement du double des frais, 7 Jacq. I, c. 5; 21 Jacq. I, c. 12. L'instance supérieure de ces autorités ecclésiastiques est même une commission mélée, c'est à dire une section du c, privy council ·, pour laquell n'y a que, dans quelques cas spéciaux, un certain nombre d'évêques comme membres « ex officio ». (Gueist, Dr. adm., t. I, § 98.)

II. D'autre part, il existe aussi une décision et une instance supérieure des autorités temporelles, qui reposent sur ce point de vue que tous les individus, que les communes, ont un droit à l'observation des lois, et possèdent, à titre de leurs prestations pour l'église, des droits acquis légitimement et exigibles. Puis le droit de vote de chaque membre de la commune, dans l'assemblée communale, peut être obtenu contre toute restriction arbitraire, même par plainte civile. Ceci est reconnu fondamentalement dans un célèbre arrêt (Phillibrown c. Rayland, 11 Geo. I), d'après lequel on admet une « special action upon the case » (actio injuriarum) pour celui qui est exclu, 1 Strange, 624; 1 Raym, 1538. Il est surtout essentiellement reconnu que les tribunaux temporels décident de la valeur des voix dans l'assemblée communale (Burr., 1420). Pareillement. ils décident de la coutume prétendue en cas d'élection et de droits électoraux (Cro. Cas. 22 et suiv). « Un examen afin de savoir si la personne élue est convenable, n'est cependant ni du domaine des tribunaux temporels, ni de celui des tribunaux ecclésiastiques, mais seulement de la commune. « (f Salk, 166.) De nombreux jugements reconnaissent spécialement que le droit à un siège ecclésiastique, lorsqu'il est devenu par la tradition la chose d'une famille, est du ressort des tribunaux laïques. Pareillement, l'action civile est autorisée, pour enlèvement arbitraire d'un monument funéraire d'une famille opéré par ordre de l'évêque (Cro. Jacq., 367). On comprend que l'accusation criminelle contre un « churchwarden », pour cause d'abus de ses fonctions (corruptions and extortions), est poursuivi devant les tribunaux temporels de la manière accoutumée par la prosécution d'un particulier (f Sid., 307).

Le droit de la commune et de l'État à la poursuite de la loi du pays par les autorités ecclésiastiques est obtenu par l'instance ordinaire de contrôle des cours royales, spécialement par « writs of prohibition et mandamus, » qui étaient déjà appliqués d'une manière étendue au moyen âge, les autorités ecclésiastiques étant en tout temps inclinées à transporter leurs opinions sur la vie du forum internum à la vie externe.

Le writ of prohibition (analogue à l'appel comme d'abus) a lieu en général à cause de l'extension arbitraire du pouvoir ecclésiastique au delà du domaine qui lui est attribué. Ce domaine reposant sur la constitution et les lois nationales. les autorités ecclésiastiques ne peuvent avoir le droit d'interprétation souveraine des lois. De là la maxime fondamentale que la prohibition a surtout lieu, lorsque la décision de la cour ecclésiastique dépend des lois du pays dont l'application erronée ou mauvaise est alléguée. (Burn's, Eccl. Law, III, pag. 392 et suiv.) L'application de ce principe dans la pratique est, on le comprend naturellement, des plus nombreuses et des plus diverses. Une prohibition est accordée, aussitôt que les autorités ecclésiastiques décident de l'abrogation d'une coutume locale; ou lorsqu'un évêque enlève un siége à l'église, alors que par prescription il est devenu propriété privée (Co. 12 Rep., 106); ou lorsque les autorités ecclésiastiques veulent décider des limites discutées des paroisses, (Gibs. 212). La décision finale de la valeur juridique d'une imposition de la taxe

ecclésiastique peut être déférée par prohibition aux cours royales et à la Chambre des lords (Braintree case 1853). La cour ecclésiastique a seulement le pouvoir d'astreindre les « churchwardens » au devoir formel de rendre compte, mais non à fixer matériellement l'exactitude du compte. (Strange's Rep, pag. 974. 1153, etc.). On jugea ainsi de prohibition pour « excess of juridiction » lorsque l'autorité ecclésiastique ne voulait pas admettre la décharge d'un compte par l'assemblée communale. 3 Term. Rep. 3

D'autre part, on exige par « mandamus » des cours royales, le droit des membres de la commune de voir le compte communal, movennant la preuve d'un intérêt plausible à ce faire. Par « mandamus » l'archidiacre est obligé à faire prêter serment aux « churchwardens » élus, et ainsi l'on empêche l'autorité ecclésiastique d'exiger de nouvelles conditions de ces fonctionnaires. (Comyn Digest vº Mandamus (A). D'une manière analogue, on oblige par « mandamus » à installer un parish-clerk (Cowp. 370). Par « mandamus », le droit de la commune de proroger la séance à l'égard de pratiques partiales du président, se trouve maintenu (2 Nev. et M. 464). Par « mandamus », le refus arbitraire de l'enterrement ecclésiastique, est réprimé à l'égard des « churchwardens ». Dans tous les cas, les cours royales exigent ce qui incombe à l'employé paroissial, de par la loi, d'après la coutume générale ou locale. Sous ce rapport aussi, les droits constitutionnels de la commune en cas d'élection et de résolutions, se trouvent placés sous la protection des cours royales.

Sur ce domaine aussi le principe est donc consacré que l'application de l'ensemble du droit public ne peut avoir lieu en dernier ressort que par les cours royales (en dernier ressort par la chambre des lords). Dans l'intérêt de l'église comme dans celui de communes, toute interprétation des lois par les chefs de l'administration courante (le ministère), est absolument proscrite.

L'administration ecclésiastique est conçue ici comme indépendante de l'administration ministérielle et des partis politiques; mais cette indépendance ne lui accorde pas le droit de dévelonner d'une manière souveraine les lois nationales, et plus comme le droit de législation autonome. La législation des convocacions fut toujours une « législatio subordinata », et été suspendue depuis l'époque de la reine Anne, reconnaissant qu'il ne saurait exister dans un État deux pouvoirs légisferants. Si l'on reconnait que le dogme et la constitution ecclésiastique présentent des points, qui forment pour le roi en parlement un « noil me tangere », il faut aussi admettre que la législation nationale est pour l'éclise un « noil me tangere ».

On discute seulement le point de savoir laquelle de ces deux puissances doit posséder le pouvoir formel d'empêcher les atteintes de l'autre. L'expérience des siècles s'est traduite en Angleterre, en ce que la constitution nationale « tripartite » présente plus de garanties contre les abus par le « king in parliament » par le « king in council », que la constitution de l'Église. Le pouvoir souverain de la législation parlementaire sur l'Église elle-même, se manifesta progressivement depuis la fin du moyen âge, et complétement pendant la réformation. Sa valeur pratique repose sur ce que l'instance judiciaire suprême est le « judicial committee » du conseil d'État, 2 et 3 Guill. IV, c. 29. « Il n'y a pas de juridiction externe ecclésiastique ou temporelle dans ce royaume, qui ne soit dérivée de la couronne » (lord Hale). Là aussi où, en ces derniers temps. des autorités organisées devinrent nécessaires pour la réforme de l'administration ecclésiastique, on forma des commissions mixtes d'évêques et d'hommes d'État, - les « ecclesiastical commissioners » et les commissions qui s'y sont maintenant fusionnées et qu'avaient suscitées les « church building Acts ». (Gneist., Dr. adm., § 141) (1).

(1) Le serie of probibition ful au moyen âge le régulateur violent des pouvoirs ecclésiastiques et temportes, pour lesqueis Édonard l' offirit des 1838 une base par le staiut dit sintité of érenungetet agatés. Dans ces deraiers temps les cais de prohibition qui formaient encore au temps de lord Coke un sigle de violentes discussions sont devenus rares. Après qu'il à cét décidé en dernier ressort que l'Égise est soumise à la législation nationale, et que na application no peut pas avoir little d'une manière partiale par l'autorité ecclésiastique, la tentaity d'abus de la part de celle-ci tombe naturellement. Les décisions unitalégies sont assurfement mélées d'une manière

## § 6

# RÉFORME DE LA CONSTITUTION PAROISSIALE (GENERAL VESTRIES ACT)

L'élément représentatif dans la paroisse se restreignait jusqu'ici aux « churchwardens » et au « churchrate ». On était préoccupé sons ce rapport de la création des « select vestries » et de l'indifférence générale des classes movennes. Toute l'administration des pauvres s'était rattachée à cet organisme par la législation d'Élisabeth, comme une simple annexe. Les paroisses avaient, il est vrai, un droit de présentation en cas de nomination des « overseers of the poor », mais n'avaient pas d'influence efficace sur les mesures d'administration des pauyres. Le rapport devint un malaise avec la croissance progressive de la taxe des pauvres qui atteignit son point culminant en 4817-1818, où elle était de 9,166,000 liv. sterl. La classe gouvernante avait par les fonctions de juge de paix continné à exercer jusqu'ici une influence prédominante : les classes moyennes et inférieures élevèrent alors peu à peu leurs prétentions à participer à l'administration, comme contribuables (1).

chaotique dans les exposés ordinaires de l'Ecclesiatical law et de la Parisk une. Seulement les principes importants sont atables; els points accessoires souls sont demeurés en discussion. Il en est ainsi de la que-tion de savoir et les churcheordens peuvent être astreints par mandamus à réunir une assemblée chectorale de la parosise (Stra., 686 et 33). Les autorités ecclésiatiques réclamèreut en outre parfois une pirisdeito ratione loci sur des assemblées communales qui sont tenues dans le domaine de l'égile et du cimetière; tandis qu'il n'en résulte que le droit de veiller au maintien de l'ordre extérieur, mais qu'on n'en peut pas faire dériver le droit de décider des résolutions et des droits électoraux. Voyez Smith, Parish, pag 316. Un ervi of quo rarranto ne peut letre émis dans la discussion de la valeur de ces élections, « la nomination des churcheordens ne louchant pas à la couronne n'il à la diguifé qu'or l. « (1 erm., Rev., pag. 382.)

(1) Le désaccord dans les apports de la constitution communale, en décadence pour les devoirs des communes locales en matière d'impôts (comme dans les municipal corporations), n'est clairement démontré que par la statisSur ce domaine qui ne concernait pas aussi immédiatement les élections parlementaires que les réformes des corporations municipales, les classes gouvernantes s'entendirent dès 1818 pour faire quelques concessions aux contribuables, comme tels, spécialement pour autant que ainsi était assurée une influence plus grande des plus forts imposés. La forme des assemblées paroissiales générales « open vestries » est légalement déterminée et de droit de vote des imposables est réparti en six classes, par le « general vestries Act », S8 Geo. III, c. 69, auquel se rattacha, l'ancée suivante. l'acte additionnel 89 Geo. III, c. 69. o. III, c. 80.

tiquo récente. Il en est spécialement ainsi de la participation des classes moyennes et inférieures aux fimplés fonciere sommuneux, quelque prépondérantes que soient d'ailleurs les prestations de la grande propriété foncière. Les Perl. Pep., 1845, pr 630, renferment un groupement que nous devons indiquer lei des classes de propriétaires contribuant à l'impût, dans quatre comtés, qui sont choisis dans les circonscriptions agricoles et industrielles, de manière à pouvoir, instar omnaium, caractériser l'était des choese dans tout le pays. Je les fais suivre pour indiquer préalablement les rapports de propriété sur les suivres pour la diquer préalablement les rapports de propriété sur lesquels reposers désormais le groupe des réformes. Étaient taxées pour la taxe des pauvres avec un revenu annuel (en location ou en remage de lour propriété foncière) les catégories suivantes de personnes :

| Au-dessous de 4 liv. | 91.677  | 42,226 | 23,051 | 39,368 |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|
| 4 5 liv.             | 47,207  | 4,467  | 6,544  | 6,259  |
| 5 - 6 liv.           | 85,483  | 2,951  | 3,381  | 4,282  |
| 6 - 7 llv.           | 45;013  | 3,348  | 6,952  | 6,092  |
| 7 - 10 liv.          | 30,298  | 2,398  | 4,172  | 4,180  |
| 10 — 12 IIv.         | 19,623  | 1,886  | 3,152  | 2,694  |
| 12 15 liv.           | 19,358  | 1,982  | 3,492  | 2,473  |
| 15 20 llv.           | 19,842  | 2,258  | 3,822  | 2,900  |
| 20 liv. et au-des.   | 60,545  | 10,237 | 11,033 | 12,731 |
| Total assessments    | 369,046 | 71,753 | 65,605 | 80,979 |

LANCASTRE SUFFOLK

HAMPSHIRE GLOUCESTER

| Hembre total | Montant total    | Rereco moyen  |             | Proportion       |
|--------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| des          | do               | des           | Poer rate   | de le            |
| hobitotions  | rereau impesable | lerres taxées | 1849        | taxe des paorres |
| 340,070      | 6,110,000 llv.   | 17 liv.       | 651,666 2/3 | 10 p. %          |
| \$9,064      | 135,000 llv.     | 19 1/3 liv.   | 511,666 9/3 | 37 1/2 p. %      |
| 59,765       | 145,000 liv.     | 22 liv.       | 210,000     | 11 p. %          |
| 67.874       | 1.960.000 llv.   | 94 IIv        | 74 333 1/3  | 3 3/4 p. +/      |

Aucune assemblée communale ne doit être tenue saus que trois jours au moins, les membres de la commune ne soient publiquement averis du lieu, de l'heure et du but spécial de l'assemblée par annonce publique faite le dimanche dans l'église paroissiale durant ou immédiatement après le service divin et par affiche écrite ou imprimée apposée à la porte principale de l'église (§ 1). « En cas d'absence du pasieur », les membres de la commune doivent nommer, à la majorité desvoix, un « chairman » président qui possèée en cas d'égalité de voix, la voix prépondérante, et qui doit signer les procès-verbaux à rédiger par écrit, et à inscrire dans un livre, sur ce qui s'est passé dans l'assemblée et sur ce qu'elle a résolu.

En cas de vote, les membres de la commune qui sont présents sont répartis d'après leur taxation pour le droit des pauvres, de telle manière que chaque contribuable qui est taxé à un revenu foncier annuel de moins de 50 liv., ait une voix et chacun de ceux qui sont taxés à 50 liv. et plus hant, ait pour chaque 25 liv. de plus une voix jusqu'au maximum de six voix (§ 2). Les locataires payant l'impôt ou les propriétaires ayant 49 liv., deux voix; de 75 à 99 liv., trois voix; de 100 à 124 liv., quarte voix; de 125 à 149 liv., cinq voix; de 150 liv. et plus six voix; d'après cesystème de « plurality of votes» (pluralité de votes) (1).

(1) Le General vestries Act montre dejà par la proportionalité des taxes qu'il s'agit plus de l'augmentation do l'influence des plus imposès que de la revivirication du cens communal. Il résulte du tableau précédent combien est diveré la classe de 50 liv. de logre rou fermage annuel, puisqu'elle place au moins plus des 910 des imposables dans la classe inférience, et ne catre pas du tout avec le droit éléctorial an Parlement. On peut aussi exprimer le droit de suffrage de la manière suivante : celui qui est taxé pour un reveno inonier de 130 liv. 30 de voix; à 100 liv. 46, 275 liv. 30; à 30 liv. 36; au después de 130 liv. 30 de voix; à 100 liv. 46, 275 liv. 30; à 30 liv. 35; au después de 130 liv. 30 de voix; à 100 liv. 30 liv. 30 liv. 30; au después de 30 liv. 30 de voix; à 100 liv. 40; de 10 liv. 30 de voix; à 100 liv. 40 de 10 liv. 30 liv. 30; au después de 10 liv. 30 de voix; à 100 liv. 40 liv. 30 liv. 30; au después de 10 liv. 30 de voix; à 100 liv. 30 liv. 30; au después de 10 liv. 30 de voix; à 100 liv. 30 liv. 30 liv. 30; au después de 10 liv. 30 liv.

Une condition préalable du droit électoral est pour toutes les classes, que le votant appartienne à la commune comme habitant ou comme contribuable, qu'il le soit même devenu seulement depuis la dernière imposition de la taxe des pauvres. pour autant qu'il se déclare prêt à payer la taxe (§ 4). Celui, au contraire, qui refuse l'impôt, ou qui après commandement préalable, néglige un paiement en retard, ne doit pas être admis à voter. Une faute d'impression relative à ceci se trouve rectifiée par 59. Geo. III, c. 85. § 3, avec la déclaration, que sont aussi admises à voter les personnes non domiciliées dans la naroisse dès qu'elles paient l'impôt pour une propriété foncière située dans la commune; puisque les corporations ou les sociétés elles aussi votent par leur secrétaire ou agent dans la proportion de leur propriété imposable (\$\s 1 et 2). D'après le statut postérieur 16 et 17 Vict., c. 65; il n'est cependant pas exigé que les impôts devenus exigibles seulement durant les trois derniers mois avant un « vestry », soient payés.

La loi doit s'étendre à toutes les paroisses ou localités qui ont leurs inspecteurs des pauvres particuliers et leur assistance

autrui pour une propriété commune vote pour sa part dans la charge de la contribution de la propriété entière, mais si le copropriétaire n'apparaît pas, pour le tout (§ 3).

Par la réserve des select vestries la portée de la réforme est en tont cas bien amoindrie; en outre les paroisess de la cité de londres et de Southwark sont formellement exceptées (§§ 3-10). Les select settries restriciats continnent donc à subsister, esuls les oppen vestries reportent de nouveau une forme plus stable; et dans beaucoup de paroisses, dans lesquelles tes assemblées, n'avaient en fait coutune que de se composer d'an petit nombre d'abbitants considérés, les assemblées plus fréquentées devinrent dès tors plus nombreuses.

Un petit pas en avant vers la séparation de l'administration temporelle de a commune de l'église a lieu par lesta 1 Vict., e. 6. qui défaire comme non essentiel l'annonce des vestriet dans l'église et réserve seulement l'adhech à la porte de l'église (signée par un marguiller, ou un liaspecteur, des pauvres ou par le pasteur). Dans les endroits oil il n'y a pas d'église paroissiale, ou bien où il n'est pas teu de service divin, les annonces préabables à l'assemblée communale « doivent être faites de la même manière que les annonces analogues ont coutume de l'être, ou de la manière la plus efficace pour le faire sevoir aux habilaties », 58 Geo. III, c. 69, 87.

particulière des pauvres pour tous les objets exprimés dans cette loi § 7). Mais elle ne doit modifier en aucune façon ou restreindre les pouvoirs légaux d'un « vestry » ou d'une assemblée communale, qui est tenue sur pied d'un acte spécial ou d'une ancienne tradition, ancient and special usage or custom; non plns que modifier le droit ou le mode de vote dans un « vestry » ainsi réglementé (§ 8).

Par cette réserve l'efficacité de la loi était rompue là précisément où le besoin des réformes se faisait le plus activement sentir. La contradiction interne continua à subsister, et devait, en présence de la taxe des pauvres, apparaître plus marquante chaque année aux contemporains. Pour le « church rate » insignifiant, qui en réalité n'était qu'un petit auxiliaire de 1, 2 ou 5 d. p. liv. de revenu, il y avait une représentation communale et un contrôle ; pour la taxe des pauvres vingt à trente fois plus élevée il n'y avait que les fonctions d'inspecteur des pauvres sans droit de contrôle ou d'élection efficace de la commune. Lorsque la constitution paroissiale avait été réduite à un « select vestry », il pouvait arriver que (comme pour Marylebone) que petite corporation se complétant par cooptation administrât annuellement des impôts communanx de plus de 173,000 liv., sans s'inquièter des contribuables.

Cet état de choses rendait inévitable la séparation de l'administration locale des pauvres de la part de l'Eglise; il étati impossible de faire rentrer la moitié des contribuables, qui dans la dernière génération n'appartenaient plus à l'Église établie, sous la constitution ecclésiastique. Immédiatement après le bill de réforme il y a poir ce motif des transformations complètes de l'ensemble de l'administration des pauvres. Le nouveau système communal ainsi créé pousse alors des racines plus profondes et amben el création de nouveles associations communales (chap. VIII, IX) pour lesquelles les anciennes constitutions paroissiales fournissent encore toujours le cadre extérieur et le lien.

#### NOTE SUR LA FORMATION DES NOUVELLES PAROISSES DE LA CONFESSION ANGLICANE

La notion d'une séparation de l'Église et de l'État a fait des progrès en même temps que le General vestries Act et sous un autre rapport. Vers le même temps commence en effct la formation de nouveaux systèmes de paroisses de l'Église établie, dans lesquelles est complétement détruite la concordance des communes ecclésiastiques et civiles. Par les Church building Acts, 59 Geo. III, c. 134; 3 Geo. IV, c. 72; 3 et 4 Vict., c. 60, on forme en règie générale des select vestries pour l'administration ecclésiastique, avec la ciause expresse ofor ecclesiastical purposes only a (dans un but exclusivement ecclésiastique) et pour aucun autre but d'une autre espèce, 59 Geo. III, c. 134, § 6; 1 et 2 Guill. IV, c. 38, § 10; 1 et 2 Vict., c. 106, § 26; 19 et 20 Vict., c. 104, \$\$ 18, 25. Ces nouvelles communes ne sont que des réunions ecclésiastiques des fidèles de la confession de l'Église étabile. Ne sont membres actifs que les locataires d'un siégo à l'église. Il en naît un système compliqué de vente et location des sléges à l'église, qui ne jette pas une lumière favorable sur l'esprit de ces communes purement ecclésiastiques. L'administration des siéges ecclésiastiques ou des difficultés à cet égard est soumise à une décision suprême administrative des autorités ecclésiastiques. Le parish clerk et le sexion sont nommés par le pasteur. Maigré la réserve d'une série de siéges gratuits pour les pauvres, le sentiment religieux véritable est peu conforme à ce nouveau système de paroisses, le sentiment communal est non moins atteint par la rupture complète entre la commune ecclésiastique et civile. La chose n'a pas été améllorée après que par 14 et 15 Vict., c. 97, les select vestries ont été abrogés et le droit de vote de tous les locataires de siéges coclésiastiques a été rétabli dans les open vestries Pour les rapports légaux de ce nouveau système ecclésiastique, qui est situé bors du domaine de la vie communale, on pout maintenant renvoyer au New Parishes Act, 1859, 19 et 20 Vict., c. 24. On peut reconnaître la séparation comme un expédient nécessaire, dicté par la situation actuelle de l'Eglise établie. L'organisation communale, comme base primaire de toute vie politique et de toute liberté politique, n'ont jusqu'ici éprouvé que du dommage de cette « séparation de l'Église et de l'État », qui promettait tant, et c'est cette expérience qui dans les dernières années a amené le rejet de tous les projets de loi sur l'abrogation du church rate, même par les personnes sans préjugés. Les Parl. Pap., 1861, t. XLVIII, nº 3, 137, pag. 3-82, donnent un relevé nominal du nouveau système de paroisses, qui est né par suite de créations nouvelles, séparations ou groupement à nouveau. Il y en a 1,077 depuis l'époque des Church buildings Acts, de juillet 1818 jusqu'au 31 décembre 1856, et 283 sous l'administration des ecclesiastical commissioners, jusqu'au 31 décembre 1861.

FIN DU TOME QUATRIÈME

SBN 014952



# TABLE DES MATIÈRES

## DEUXIÈME PARTIB

LA CONSTITUTION COMMUNALE ACTUELLE DE L'ANGLETERRE ET DU PAYS
DE GALLES

## (Suite)

| CBAP. 17. La justice pénale et l'organisation de la police du comté (suite) | 7  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Section V. La participation des habitants du comté à l'administration       |    |
| de la justice pénaie et de la police du comté                               | 7  |
| § 1" Le jury de jugement en matière pénale                                  | 7  |
| § 2 Le jury d'accusation. — Grand jury                                      | 14 |
| Note sur le jury d'accusation                                               | 16 |
| § 3° Le devoir d'accuser et de témoigner                                    | 17 |
| Section VI, Les constables                                                  | 28 |
| § 1" Les « high constables »                                                | 28 |
| Note sur les « high constables »                                            | 30 |
| § 2. Fonctions des « petty constables »                                     | 31 |
| § 3° Le personnei des « petty constables »                                  | 39 |
| § 4. Les « special constables »                                             | 46 |

## TABLE DES MATIÈRES.

| § 5° La police métropolitaine « metropolitan police »                          | 48  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Note sur le réglement de police de la métropole                                | 59  |
| § 6º Réforme complète du système des constables La nou-                        |     |
| velle gendarmerie anglaise                                                     | 60  |
| Note sur la statistique de la « constabulary »                                 | 73  |
| Section VII. La position autoritaire des juges de paix et des constables       | 75  |
| § 1" Les fonctions des juges de paix comme charge publique                     |     |
| personnelle                                                                    | 75  |
| Note sur les actes des juges de paix « in propria causa »                      | 80  |
| § 2. Rapport de compétence des juges de paix Subordina-                        |     |
| tion aux autorités royales. :                                                  | 82  |
| § 3º Responsabilité des juges de paix en droit pénal                           | 95  |
| Note sur la responsabilité criminelle.                                         | 98  |
| § 4º La responsabilité de droit civil des juges de paix (action                |     |
| en dommages-intérêts).                                                         | 100 |
| Note sur les actions civiles.                                                  | 104 |
| § 5º Responsabilité des constables .                                           | 105 |
| CRAP. Y. La constitution municipale                                            | 110 |
| § 1" Apercu historique                                                         | 110 |
| § 2. État des corporations municipales à l'époque du biil de                   |     |
| réforme                                                                        | 128 |
| § 3º Classification actuelle des villes                                        | 135 |
| Note sur la statistique générale des villes                                    | 142 |
| Statistique générale des villes en 1861                                        | 143 |
| § 4. La loi municipale de 1835.                                                | 148 |
| § 5. L'organisation de la bourgeoisie                                          | 154 |
| § 6º Le bourgmestre, le conseil communal et les employés                       |     |
| municipaux                                                                     | 162 |
| § 7° L'administration municipale économique                                    | 170 |
| § 8. L'administration de la police municipale                                  | 176 |
| § 9. La justice répressive municipale « Borough quarter                        |     |
| sessions »                                                                     | 186 |
| § 10 L'instance supérieure de l'administration municipale.                     | 192 |
| § 11* La constitution de la cité de Londres                                    | 197 |
| 1. Note sur les rapports de « liverymen freemen » et « house                   |     |
| holders »                                                                      | 208 |
| n. Note sur les pouvoirs des « aldermen » et du conseil, du                    |     |
| <ul> <li>mayor », du chancelier et des autres employés de la cité .</li> </ul> | 210 |
|                                                                                |     |

|       | TABLE DES MATIÈRES.                                               | 3   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|       | III. Note sur les projets de réforme                              | 2   |
|       | IV. Note sur les rapports de la cité avec la métropole            | 2   |
| CHAP. | VI. L'organisation de la milice.                                  | 2   |
|       | § 1" L'ancienne organisation de la mílice                         | 9   |
|       | § 2º La loi sur la milice de 1802                                 |     |
|       | Note sur la procédure relative à la rédaction des matricules      |     |
|       | § 3º Position des « deputy-lieutenants », des juges de paix       | _   |
|       | et de l'instance supérieure dans l'administration de la           |     |
|       |                                                                   | 9:  |
|       | Note sur la statistique du personnel des « deputy-lieutenants » . |     |
|       | § 4. La forme la plus récente de la milice                        | 2   |
|       | § 5. La coopération des juges de paix à l'administration de       | - 2 |
|       | l'armée permanente                                                | 2   |
| BAP.  | VII. La constitution de la paroisse (parish)                      | 20  |
|       | § 1" Naissance et caractère des paroisses                         |     |
|       | Note sur la statistique des paroisses.                            | 21  |
|       | P or to make a deal manage (b)                                    | 26  |
|       | § 3° Les employés inférieurs de la paroisse, « sidesmen, pa-      | 26  |
|       |                                                                   |     |
|       | rish-clerck, vestry-clerk, sexton, beadle »                       | 27  |
|       | § 4. Les assemblées communales, « general and special ves-        |     |
|       | tris »                                                            | 28  |
|       | § 5° Instance supérieure de l'administration paroissiale          | 25  |
|       | § 6º Réforme de la constitution paroissiale « general ves-        |     |
|       |                                                                   |     |

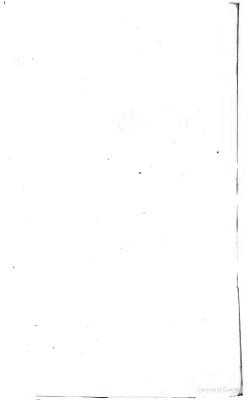

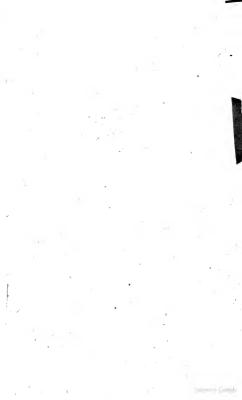





